tenses, and

Tourse

STREET, STORY

to take

STAR ENDRE

grane . .

33.30

\*-----

1811



# Le Monde

15, rue falguière, 75501 Paris Cedex 15 

MARDI 5 NOVEMBRE 1991

BOURSE

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

# Retrouvailles sino-vietnamiennes

SOLÉE comme jamais après l'écrasement du « printemps de Pékin » en juin 1989, la Chine n'anregistre pas que de mauvalses nouvelles sur la front diplomatique. Deux événements vont avoir lieu en novembre qui témoigneront que, bon gré, mal gré, s'entendre avec un pays représentant près du quart de la populetion du globe set une incontournable obligation.

Le 15 novembre, M. James Baker errivera à Példin pour dis-cuter des « problèmes sérieux » exietent entre les deux peys. Durant cette visite, annoncée le 3 novembre en merge de la conférence de Madrid, le secrétaire d'Etat américain cherchera à sonder ses interlocuteurs sur teur voiontà - eussi souvent affirmée que régulièrement mise en doute - de ne contribuer en rien à une prolifération nucléaire et balistique devenue l'une des hantises de la majorité des dirigeants de la planète. A Pékin, on sera tentà de négocier aprement le fourniture d'assu-rances en ce domaine (en particulier la signature du traité de non-prolifération de 1968) contre un assouplissement de la position commerciale de Waehington, qui brandit la menace de représailles contre un protectionnisme jugé indu de son partenalra-adversalre. Quoi qu'il en soit, les dirigeents chinois appré-cieront que l'hostilité du Congrès à leur endroit sur la question des droite de l'homme a empêche pas la responsable de la diplometie américaina de discuter

AUTRE événement précieux Apour Pékin : l'arrivée, le 5 novembre, de M. Do Muoi, le numero un du Vietnam. Le secrétaire du PCV vient entéri-ner, en compagnia du chef du gouvernement, M. Vo Van Kiet, la a normelisation complete » entre deux pays, dont les relations s'étaient tendues, à propos de l'évolution de le pénineula indochinoise, au point d'en venir à la guerre, eu début de 1979.

Certes, la réconciliation n'aura pas lieu au seul bénéfica da Pékin. La communauté internationela a pu déjà vérifier les effets positifs d'un rapprochement ennoncé per le déplecement, en septembre, du nouveau de Hanoï, M. Nguyen Manh à Perie, du traité de paix eu Cambodge n'aurait évidenment pas été possible si Chinois et Viatnamiens n'avelent pas imposé une attitude plus conciliante à leurs protégés respectifs, lee Khmers rougee et le régime de Phnom-Penh.

QUANT aux dirigeents de Hanoï - très précecupés par une crise économique que ne viendra plus adoucir, désormais, l'aide soviétique, - ils avaient, eux aussi, le plus grand intérêt à renouer avec leur immense voisin des relations de bon voisinage. Les premiers bénéficiaires de ce nouveau cours des choses pourraient être les populations. du Nord, les plus effectées, peut-être, de toute la péninsule, comme le suggèrent les départs clandestins massifs en direction de Hongkong.

Il n'empêche, pour le Chine surtout, l'événement est délectable. Outre le fait que ses bénéficee concrets ne eeront pae négligeebles (il permettra un inclavement de la vaste province méridionale du Yunnan, vie le port de Haïphong), il rend manifeste la mise en veilleuse du rêve vietnamien d'hégémonie, sur une péninsule indochinoise: que Pékin n'a jamais cessé de dérer, tout au long de l'his-



# Première série de rencontres bilatérales à Madrid

# Face-à-face détendu entre Israéliens et Palestiniens

Désaccord total entre Jérusalem et Damas

La première série de rencontres bilatéreles entre Isreéliens, Palastiniens at membres des délégations des trois peys arabas angagés dans la processus da paix s'est echevée à Madrid, lundi 4 novembre à l'aube, sur un constat de total désaccord entre la Syrie et l'Etat hébreu.

Mais le climat relativement détendu du face-à-face israélo-palestinien e heureusement surpris, at le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker, s'est félicité du simple fait que les négociations directes aient pu commencer.

Toutefois, les discussions sur le fond n'ont pas evancé et les délégués devaient quitter fundi la capitale espagnole sans savoir où et quend ils se retrouveront. Les Américains envisageraient da proposer leur pays comme lieu des prochaines rencontres.



MADRID

de nos envoyés spéciaux

Une étape « critique », comme disait justement M. James Baker avant de regagner dimanche soir les Etats-Unis, e bel et bien été franchie, le 3 novembre 1991 dans la capitale espagnole, par Israel, les Palestiniens et les trois pays arabes qui avaient accepté d'entrer dans le processus de paix au Proche-Orient, inauguré

par l'un des secrétaires d'Etat les plus lenaces qu'on ait vu, à l'œu-

La journée a été partieulièrement longue et difficile, prenant tour à tour l'allure d'une vérilable partie de cacbe-cache diplomatique doublée d'un tournoi de poker meoteur. Faux reodezvous et désinformation ont alterné. En fin de journée, pourtant, M. James Baker était parvenu à mettre toutes les parties et nos informations pages 3 et 4

sur la voie qu'il avait choisic. Une oouvelle barrière psychologique est tombée dimanche. «Les querelles de procèdure auxquelles nous avons assisté, a conclu le secrétaire d'Etat. ne doivent pas occulter le résultat, »

FRANÇOISE CHIPAUX PATRICE CLAUDE et ALAIN FRACHON

Lire la suite page 3

# URSS: le « centre » désintégré

L'affaiblissement du pouvoir central s'accélère en Union soviétique avec celui de ses deux piliers : les affaires étrangères et la défense

MOSCOU

de notre correspondant . .

Les nostalgiques de l'URSS et tous ceux qui, à l'Ouest comme à l'Est, revent encore d'une «Union» régénérée, démocratisée et à peu près stable devront se faire une raison : la désintégration du pouvoir central, amorcée au lendemain du putsch avorté du mois d'août, s'accélère. Les vagues

l'un est en train de s'écrouler tandis que l'autre vacille dangereuse-

Reste, pour soutenir ce qui reste du temple, M. Gorbatchev. Mais accords economiques conclus à ce sa situation risque de devenir inte- M. Bush les apparences d'un som-

PIER PAOLO

PASOLIN

Biographie

par Nico Naldini

générale

du Monde entier

nuf biographies

orrespondance

jour ne concernent qu'une partie nable à très court terme. Même des Républiques et ne sont ni sur la scène internationale, le présicontraignants ni véritablement dent soviétique a de plus en plus applicables. Les projets d'union de mal à tenir son rang et à jouer politique sont au point mort. son rôle, en dépit des protestations Quant aux deux piliers du centre - d'amitié et des marques de respect affaires etrangères et défense, - que lui prodiguent les dirigeants occidentaux. Sa prestation à l'ouverture de la conférence sur le Proche-Orient n'a pas fait illusion, pas plus que ses velléités de donner à sa brève rencontre avec

met. «Dernier tango à Madrid», ont insolemment titré les Izvestia, journal pourtant considéré comme centraliste et plutôt gorbatchévien.

Sur le plan intérieur, toute velléité de bander ses muscles et tenter d'empêcher l'effondrement complet de l'édifice ou de le reconstruire est, en fait, interdite à M. Gorbatchev. Seule sa faiblesse lui permet de se maintenir.

### Le prix Goncourt à Pierre Combescot et le Renaudot à Dan Franck

Le prix Goncourt 1991 a été attribué à Pierre Combescot pour les Filles du Calvaire (Gressat). Le prix Renaudot couronne Dan Franck, auteur de la Séparation (Seuil).

### La réorganisation de la transfusion sanguine

Les grandas lignes de la réforma du syatème français de transfusion sanguine ont été révéléaa par la ministre délégué à la santé. Deux principes assentials guident cetta réforma: maintien des principes éthiques (bénévolat, anonymat, don gratuit du sang) at «plus granda sécurité possible». Un Institut national da la transfusion sanguina aara eréé.

Lire page 10 les articles de JEAN-YVES NAU et FRANCK NOUCHI

### Renault-Cléon toujours paralysée

Au dix-nauvièma jour du conflit, l'usina Renault da Cléon était toujours paralyséa lundi 4 novembre en fin de matinéa. La rupture samblait complète antre la direction et les syndicats Lire nos informations page 17

# Contrôle des viandes aux frontières

Le ministra du budgat, M. Michel Charasse, a réclamé un contrôle plus strict aux frontières pour las bêtes at les viandas qui proviennant notammant das pays de l'Europa da l'Est. A Risquons-Tout, un postafrontière du Nord, douaniers at vétérinaires s'affairant at rafoulent.

Lire page 17 le reportage de DANIELLE ROUARD

Sar le vif » et le son

# Lancinante immigration

Alors que le sujet préoccupe de plus en plus les Français, le pouvoir n'a pas encore trouvé les mots pour en parler

par Robert Solé

Des responsables de l'opposition chez le premier ministre; quatre nouvelles propositions de loi; un débat au Sénat; des déclarations en toul genre... L'immigration occupe de plus en plus les esprits. Le sujet, qui passait pour épisodique et marginal, artificiellement «gonflé» par le Front national, est désormais au eœur du débat politique et après le chômage - en tête des préoccupations des Françaia. Voilà l'immigration... intégrée en quelque sorte. Même les bumoristes en ont pris acte : dans certaines émissions à la radio, les bistoires d'immigrés sont en train d'acquérir un statut comparable à celui des histoires belges. On en rit, comme de plaisanteriea un peu salaces. Question lancinante, gênante, non résolue.

L'« immigration » - ou ee qu'on met derrière ce mot - resaurgit chaque sois de manière différente. Un jour, ce sont les demaodeurs d'asile qui retiennent l'attention. Un autre, les travailleurs clandestios ou les jeunes des banlieues. Tantôt.

e'est le racisme qui émeut la mais sur une tout autre longueur code de la nationalité. De l'exciaion à la polygamie, du regrou-pement familial aux enfants de harkis, des mariages blancs au service militaire en Algérie, les sujets de polémique se succèdent et se mélangent, dans une belle pagaille, entretenant l'idée d'une société française me oacée de toutes parts - d'une « invasion ».
comme dirait M. Giscard d'Es-

Comme il paraît loin le temps où SOS-Racisme réunissait des centaines de milliers de personnes à la Concorde! Comme elle semble loin l'époque où l'on défendait la « société multiculturelle » et le droit de vote des étrangers! La France vit désor-

France. Tantôt, l'islam ou le d'onde. L'immigration est devenue l'une de ses grandes obsessions : à gauche comme à droite, le seul vrai souei dans ce domaine semble être d'endiguer un flot, de dresser des barrières et... de barrer la route au Front natiooal.

Des tabous sont tombés et le langage s'est libèré. Si la droite parle désormais sans complexe de « seuil de tolérance », la gauche reconnaît le danger de « concentrations geographiques » ou de « ghetios ». Les demandeurs d'asile ne sont plus intouchables : on les a assimilés à des immigrés clandestins. Les « quotas v ne font plus peur : on dis-cute seulement de leur efficacité. Lire la saite page 8

# CHAMPS ÉCONOMIQUES

■ Le complot du commarca intamational : l'anjau agricola domina toujoura las négociationa commerciales multilatérales m La mosaique orientala: pour leraël at aes voiains, l'avenir ast nche d'oppor-tunités m Quand la Pologne produisait plus que l'Italie m L'Europe centrale face à la récession m La chroniqua da Paul Fabra: «His-toire da sang, da fric, da paradigma».







- On met en cause parfois leur silence. Assez injustement, me semble-t-il. Sur le plan scientifi-que, et dans le domaine que je nais, celui des sciences sociale la situatinn est encourageante. Un effort s été fait pour la recherche et nous avans aujourd'hui de jeunes historiens, sociologues, anthropologues très prometteurs.

» Quant à la disparition des maîtres à penser, des grands «gou-rous », que l'on entend parfois déplorer, elle procède d'une illusion rétrospective (on parle plus volontiers des gourous de la veille). Mais il faut ajouter qu'il y a aujourd'hui une individualisation des parcours, une méliance à 'égard des écoles de pensée constituées: l'ensemble du panorama est donc moins lisible que dans le passé. Le chemp intellectuel est moins facile à décrypter, mais il y a une grande richesse d'activité, une grande inventivité dont on prendra plus tard une mesure plus

- Il àtait essentiel de s'oppo-ser à Sartre, au momant où l'idéologie marxiste était domi-nante, plutôt que de se glorifier aujourd'hui de reprendre les arguments de Raymond Aron...

- Je prendrai les choses autrement. Ce qui est en cause aujour-d'hui, ce sont les «grands récits», les systèmes acbevés d'où tout se laisse déduire. Mais e'est cette atti-tude, précisément, qui est scientifi-que : le progrès de la science, c'est e déplacement des frontières de

Comment distinguez-vous lea grands récite des idéolo-

- Les grands récits, ce sont des bistoires mythiques qui parlent de l'origine de la société (par exemple la horde primitive) ou de sa fin (par exemple la société sans classes). Les idéologies, c'est la transposition des grands récits dans le domaine de l'action. Le marxisme, dont on n'ose plus prononcer le nom, a été l'un et l'sutre. Sous ces deux aspects, il est reste pas un intéressant outil

- Una fois ce conatat de décàs effectué, que reste-t-il à dire, quel discours peut-on

- On ne pout plus tenir de grands discours, justement. Les choses sérieuses commencent. Par choses sérieuses, j'entends par exemple les questions qui se posent à l'anthropologue. L'avenement de la notion d'individu. Sous tous ses aspects. Se met en place,

enthropologue, préside depuis six ens aux destinées de l'Ecole des heutes études en sciencee socieles en même temps qu'il continue d'y diriger des recherches sur le thème, « Logique symbolique et idéologie ». Son œuvre se décompose en deux grands ensembles, l'un tiré de ses études de terrain, principalement en Afrique de l'Ouest; l'eutre de ses travaux d'ethnologue de la vie quotidienne. Le premier ensemble est centré sur la question du pouvoir. Il repose sur l'idée que les logiques de pouvoir des sociétés efriceinea sont, d'une certeine façon, très comparables

aujourd'hui, une pensée qui tra-vaille au plus près de la réalité individuelle. En tout cas en Occident. Je me demande si cette affirmation de la valeur individuelle,

indépendamment de la race, du sexe, etc., qui n'a pas d'équivalent dans l'Histoire, ne donne pas, précisément, un sens à l'Histoire, «L'Histoire et la fiction ne sont plus des genres

très différents, si l'on considère l'univers d'images qui est le nôtre»

» Ouelque chose se joue dant nous ne mesurans pas encore toutes les conséquences. La pensée de l'individu a peut-être été le ferment le plus efficace dans la décomposition des empires, même si l'on peut avoir quelques doutes en voyant ressurgir les pulsions nationalistes qui rappellent le dixnenvième siècle. Ce détour par le nationalisme est peut-étre nécessaire des lars que des volontés individuelles cherchent à s'sffirmer. Peut-être est-il le seul langage dont elles disposent. Le thème de l'individualité est à conjuguer avec celui de l'identité et des identifications collectives (à la nation, à la religion) et avec celui de la liberté, cette notion aléatoire qui gravite autour des deux premières.

Marc Augé, normelien, sociologue, eux nôtres même si ces sociétés restent très différentes des nôtres. A ce titre, il a publié notamment Théorie des pouvoirs et idéologie en 1975, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort (Flammerion. 1977). Génies du paganisme (Gallimard, 1982) et le Dieu objet (Flemmarion. 1989). Le second ensemble, consacré à l'ethnographie de notre vie quotidienne, consiste en une sorte d'automythologie de l'ethnologue et se compose essentiellement de trois textes : le Traversée du Luxambourg (Hachette, 1983); Un ethnologue dans le métro (Hachette, 1986) et enfin Domaines et châteeux (Seuil, 1989).

- L'avenir reste ouvert : l'His-toire n'est donc pas «finie»?

- Quelquefois, les systèmes apparaissent là où on ne les attend pas. L'idée que le capitalisme a «gagné» ne participe-t-il pas d'une illusion de type victorien? Les victoriens penssient qu'on avsit stient le comble de la civilisation avec l'empire britannique. Les civilisations étaient classées en fonction de leur degré de proximilé evec le citoyen hritannique, qui symbolisait la persection totale.

- Aujourd'hui, cette perfec-tion s'incame dans le citoyen

- C'est une illusion du même ordre, en effet. Bien qu'on ne sache pas si la perfection est amé-ricaine ou japonaise, on mesure la capacité des uns et des autres à devenir modernes à l'aune d'une réussite de type capitaliste. Nous distribuons au monde des leçons de démocratie et d'efficacité. L'er-reur serait de penser que nous par-lons à rartir d'une situation de lons à partir d'une situation perfection, d'achèvement. C'est une illusion qui s'est souvent répétee dans l'Histoire.

» S'agissant de l'Europe de l'Est, par exemple, nous pouvons evoir tendance à nous dire : ça va leur prendre quelques ennées, puis ils vont nous rejoindre. Mais le scé-nario sera surement différent : ce seroni de nouveaux problèmes, ce sera ce qu'on appelle l'Histoire. Mais nous ne sommes pas en situation de la connaître, puisque nous ne sommes ni dans un sys-tème clos à l'intérieur duquel on peut décrèter ce qui est vrai et ce qui est faux, ni su point d'aboutis-sement à partir duquel nnus mesurerions l'avance ou le retard des

» L'illusinn idéologique est aujourd'hui du côté de ceux qui affirment : voilà, tout est accom-

- La mort des idéologies n'est jamais que la victoire d'une - Thut à fait. Victoire, donc,

relative et pravisoire.

. - L'Histoire se joue donc an espace limité. Limità psr lea nensions du « village médiatique » qu'est devenue la planète. - On dit parfnis que l'Histoire s'accélère. Quand on dit cela, on parle en fait d'une surabondance d'événements intellectuellement peu maltrisables. Tout devient Histoire: les «sixties», les «seventies». L'Histoire nous rattrape, au point que chacun d'entre nous peut avoir l'impression d'être un personnage historique. Cette surabondance, naturellement liée aux formes nouvelles de communication et d'information, rend difficile la pensée du passé proche et complique la tâche des historiens « contemporanéistes ».

» Cette richesse d'informations, d'images, n'a pas de précédent bistorique: il y a un espace de l'image, qui donne à tous une fausse mais efficace familiarité, par exemple avec les grands de ce monde ou avec les personnages de liction des séries américaines. Les uns et les autres ont un peu le même statut. L'Histoire et la fiotion ne sont plus des genres très différents, si l'on considère l'univers d'images qui est le nôtre. Ces phénomènes contribuent à l'idée que nous sommes un « petit

» D'un autre côté, cette puissance de l'image, combinée à l'in-dividualisation dont nous partions, les fondamentalismes. La force d'opposition à l'emprise des intégrismes se situe du côté de la liberté individuelle et de son image. Les femmes, souvent, expriment de façon exemplaire la force de l'exigence individuelle. Nous passons insensiblement, en Occident, à un état de société où chaque individu préteud avoir sa représentation du monde. Le fait que cette originalité soit à bien des égards illusoire est une autre

- Ce rétrécissement de l'espace joue contre les fondamentaliemes, disiez-voue. Mais dans nos sociétés complexes, déve-loppées, quelles sont les conséquences de cette limitation d'espace? Peut-on le reller à l'état de dépression nerveuse

que vit la France, par exemple?

- Dans les sociétés libérales, cet état de crise est latent. Je ne prétends pas refaire un «grand récit» mni-meme, mais nous sommes chacun pour notre part, indivi-duellement, conduits à nous interroger, à nous prononcer sur le sens de l'ensemble, sur le sens du monde. La nnuveauté, c'est que chacun pour notre part nous éprouvions le besoin de donner un sens au monde. Camment, des lors, ne pas éprouver un sentiment d'enfermement et de fragilité? Il y s manifestement des problèmes

qui se posent à l'échelle du globe. En même temps, nous svons tous les gouvernements sous nos yeux. Cet effet de proximité est anxiogene. Dieu est definitivement loin : avoir entre ses mains, au moins métaphoriquement, le sort d'un monde dont on ne sait pas exactement ce qu'il est, ce n'est

pas une position confortable. » An foud, l'Histoire de chacun se frotte quotidiennent à l'Histoire globale: c'est quelque chose qui est loin d'être rassurant. D'où les crispations identitaires qui relèvent. d'un besoin de se cramponner à un univers proche pour vivre dans univers de sens.

« Aujourd'hui, le doute porte sur la capacité du temps à être un principe d'intelligence et d'identité»

Le désarroi des esprits est aouvent comparé au tournant des dix-septième et dix-huitième siècles. Pourquoi?

- Parce que les grands parame tres que sont l'espace et le temps: étaient déjà en jeu à cette époque, comme l'a montré l'historien Paul Hazard. Leibniz incitait l'Europe à s'étendre vers l'Amérique et l'Afrique, plutôt que de se faire la guerre à elle-même: il y avait une spéculation interminable sur les. frontières et l'espace. Il y avait aussi un doute sur l'Histoire que représentait Fontenelle. Aujourd'hui, le doute porte sur la capa-cité du temps à être un principe d'intelligence et d'identité. Francois Furet l'introduisait des Penser la Révolution lorsqu'il établissait que la vérité de l'événement révo-lutionnaire n'était pas inscrite dans les circonstances et la situation qui l'avaient précédé.

- Nous n'arrivons plus à penser le temps... - C'est cela la crise des idéologies. Elle relève de cette difficulté. Et je me demande si cette diffi-culté ne tient pas à l'encombre-

ment da présent. Cette surcharge entielle lourde - effondrement du communisme, changement dans la composition du peuen Europe - complique l'appré-hension du passé, s'oppose à l'idée d'une linéarité de l'Histoire. Il est difficile de comprendre con les événements sont reliés. La complexité, aujourd'hui, est presente partout. La complexité h

- Vous êtes l'ethnologue de notre vie quotidierme; dens le métro, au jardin du Lexembourg. Comment voyez-vous vos contemporains?

- La flânerie dans le Luxen bourg, c'est un luxe. Mais ce que je trouve étonnant dans le méteo c'est cette coexistence des solitudes, des ruminations parallèles. Il suffit, c'est vrai, d'incidents pour que la communication se rétablisse. L'ordinaire, néanmoins, c'est le silence des individus pressés les uns contre les antres aux heures de pointe.

» Je viens de passer nue semaine à New-York, où j'ai beaucoup marché, Les touristes y étaient nombreux et j'ai été conduit à observer ce que l'avais déjà remarqué en France : la transformation des hauts lieux du tourisme en ce que l'on pontrait appeler des «non-lieux». Les lieux que l'etonologne étudie (les vilages, les terroirs) sont des lieux où tous les habitants se reconnaissent, savent ce qu'ils peuvent ou doivent faire, quels rapports ils peuvent entretenir avec les uns et les autres; ce sont des lieux sym-» Dans le monde contemporain.

47. 128

200

67.70

Cristian .

Markey / Commence

Established St.

C: ...

1.5

box.

Sept.

ÿ.,...

.

il y e de plus en plus d'espaces. qui sont le négatif de ces fierx : on n'y trouve ni les repères de son identité ni les conditions d'un autres. Les accoperts, les autoroutes; les grandes surfaces sont des «non-lieux» de ce type : on n'y dialogue qu'avec des pancartes, des haut-parleurs ou des écrans; on y retrouve cette juxtapositiou des solitudes si remarquable déjà dans le métro. Rien ne dit que les gens y soient malheureux; mais ils y sont sculs. Le voyage constitue peut-être la quintessence de cette expérience. Voyez comment sur les autoroutes le puysage preud ses distances: vous filez, sans vous arrêter, mais un écriteau vous dit : « château fort du douziéme siecle», «paysage de Cézanne». Le reste, en somme, ne vous regarde, pas. Voyez encore comment les dépliants touristiques ou les affiches vous invitent à être celui qui s'est trouvé dans tel on tel site (en incluant dans le paysage qu'ils reproduisent la silhouette de celui qui le découvre). Redoublement de solitude : il faut être celui qui avu, partir pour rentrer au plus vite et trouver quelqu'un à qui raconter le voyage («Tu vois, au pied des pyramides : c'est moi l's). Je comprends mieux aujourd hai que Lévi-Strauss ait pu dire qu'il haissait les voyages »

Propos recueillis par JEAN-MARIE COLOMBANI

# Nouveautés "Que Sais-je?"

La commission des opérations de bourse, par Marie-Claude Robert et Béatrice Labbos - Nº 2622.

Le design industriel, par Denis Schulmann - Nº 2623.

Economie de la communication, par Jean-Pierre Paul - Nº 2607.

L'économie des temps modernes, par Henri Legoherel - Nº 2627.

L'harmonisation fiscale européenne, par Dominique Villemot - Nº 2618.

Histoire de la spiritualité, par Raymond Darricau et Bernard Peyrous - Nº 2621.

Le marché de l'art, par Emmanuel et Michel Hoog - Nº 2630.

Les marchés publics européens,

par Jean-Pierre Gohon - Nº 2625. La protection internationale de l'environnement,

par Jean-Luc Mathieu - Nº 2636. Le rhythm and blues, par Francis Hofstein - Nº 2619.

L'urbanisme, par Pierre Merlin - Nº 187.

Chaque volume 128 pages, 34 F. puf

COLLECTION "QUE SAIS-JE L'encyclopédie au format de poche

Le Monde

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944 Capital social : 520 000 F

Principaux associés de la société : Société civile « Les rédacteurs du Monde ».

« Association Hobert-Beuve-Méry » Société anonyme des lecteurs du Monde Le Mondo-Entreprises, M. Jacques Lesourne, gérant.

Reproduction interdite de tout article, sauf accurd avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037 PRINTED IN FRANCE Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33

75501 PARIS CEDEX 15 T6l.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 40-65-25-99 Télex: 206.806 F

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE

15-17, rue du Calanel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F

Le Monde

TÉLÉMATIQUE posez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** PAR MINITEL 36-15 - Tapez LEMONDE code d'accès ABO

**ABONNEMENTS** PLACE HUBERT-BRUVE-MÉR 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX TéL : (1) 49-60-32-90

SUIS. BELG. LUXUMB. PAYS-BAS FRANCE Tell 460 F 572 P 790 F 298 F 1 123 F 1 560 F - 2 628 F 206 F 2500 F

ETRANGER : par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de votre réglement à l'adresse ci-dessus

provisoires : nos abonnés sont in-tés à formuler leur demande de

ADMINISTRATION . PLACE HUBERT-BEUVE-MERY BULLETIN 94852 IVRY SUR-SEINE CEDEX Tel.: (1] 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-65-25-25
Télécopieur : (1) 49-60-30-10
Télex : 261.311 F

| . :         | DURÉE CHOISIE                            |
|-------------|------------------------------------------|
| XY i        |                                          |
| j           | 3 sucis 🗖                                |
| ٦į          | 6 mois 🔲                                 |
| E 1         |                                          |
| .]¦         |                                          |
| ŀ           | Nom:                                     |
| 1           | Adresse:                                 |
| Ţį          |                                          |
| ij          | Code postal                              |
| :-          | Localité:                                |
| · ¦         |                                          |
| ou !<br>/i- | Pays                                     |
| m 1         | Yeufflez avoir Tobligeance d'écrire tous |

Indiquant leur numéro d'abonné

engage à établir quelque 50 000 nouveaux colons en

Cisjordanie et dans la bande de Gaza d'ici à 1992, a

ajouté qu'il espérait que le premier ministre lizhak

D'autre part, un député de l'opposition de gauche

israelienne, M. Daddy Tzucker, de la Liste des droits

civiques, a déposé plainte, par dérision, contre la

délégation israélienne, qui a, selon lui, viole à Madrid

la loi prohibant tout confact avec l'OLP. M. Tzucker

accuse en particulier le secrétaire général du gouver-

nement, M. Elyskim Rubinstein, d'avoir cu un entre-

tien vendredi, à Madrid, avec un détegué palestinien,

M. Saëb Orcikat, qui s'était publiquement réclamé de

POLP, « J'ai déposé plainte pour montrer le caractère

absurde de la loi qui interdit tout contact avec l'Ot.P.

une loi qui a entrainé recemment lo condamnation du

pacifiste israclien Abie Nathon .. a-t-il soutigne. -

a complètement négative ». Si l'on a bien fait la pause-café, ce fut sépa-

rement et on ne s'est pas serre ta

La dynamique de Madrid, espé-

rée par M. James Baker. n'a visi-blement pas opéré sur la Syrie, qui a eu parfois du mal à convaincre ses partenaires arabes du bien-

fonde de son attitude. Pressés

d'entrer dans le vif du sujet, les

délégues palestiniens, en partieu-

lier, regrettaient quelque peu les atermoiements des Syriens, même

si l'on souligne que ce n'est qu'en accord avec la Syrie qu'ils se sont rendus à leurs pourparlers avec

Israēl, Définie au niveau du chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, la

coordination syro-palestinienne, dietée par l'adversité, n'a pas tou-jours été très bien comprise des délègués des territoires occupés,

moins rompus que ceux de la dia-

spora aux joutes politiques et aux

Israéliens vont allendre mainte-nant la décision de M. Baker qui

devra, selon toute vraisemblance, choisir lui-même un lieu pour la reprise de ces conversations, dont

on ne voit pas très bien à quoi elles pourraient aboutir si chacun des partenaires reste sur ses posi-

tions. Damas qui, contrairement à

Jérusalem, cherche le maximum d'engagement américain dans ces

népociations, réclamera sans doute

plus de garanties à M. Baker.

avant de faire une ouverture

sérieuse qui permette de lancer vraiment la négociation.

tions entrérent et sortirent par des

portes différentes du palais de Par-

cen où leurs réunions eurent lieu

de pourparlers - dont l'essentiel s'est déroulé en arabe, - les Liba-

nais furent reçus par le sous-socré-

taire d'Etat américain chargé du

Proche-Orient, M. Edward Djered-

jian, qui, contrairement à leurs

souhaits, leur indiqua que la pro-

chaine rencontre n'aurait sans

doute pas lieu à Madrid. Pour ce

forum bilatéral israélo-arabe.

comme pour les deux autres réunis

dimanebe, un lieu et une date res-

tent done à fixer afin d'organiser

la poursuite du dialogue.

A l'issue de quelque deux heures

Séparés sans accord. Syriens et

jeux interarabes.

Shamir ne soutenait pas ces mesures.

mis en cause les représentants de la Syrie, de la colons en Cisjordanie occupée. M. Shsron, qui s'est

Les Syriens se sont voulus

les plus inflexibles

Contraint par les circonstances à

dire oui à des négociations

directes avec l'ennemi israelien, le

president syrien Hafez El Assad avait visiblement donné pour

consigne à sa délégation de se

montrer dure et de ne faire aucun geste qui puisse faire penser que Damas cedait quoi que ce soit à

Dès son arrivée à Madrid, le ministre syrien avait donc donné le ton : nous sommes la pour faire

la paix, mais Israël n'en veut pas, avait-il dit en substance, et a-t-il

répété tout au long de ces cinq jours de débai. Pour la Syrie, le seul objet des pourparlers est clair, à savoir l'application intégrale des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire

l'évacuation pure et simple des

territoires occupés par Israel, en échange de la paix.

Une rencontre

« complètement négative »

C'est le langage qu'a donc tenu,

durant cinq beures, dimanche dans la nuit, le chef de la délégation syrienne, M. Mouaffak Allaf, à son

homologue israelien, M. Yossi Ben

Aharon, lors d'une séance de pour-

parlers directs sans précédent dans

l'bistoire des deux pays, Israéliens

et Syriens sont au moins tombés d'accord sur un point : ils ne sont

d'accord sur rien. Toutes les

mesures proposées par l'un ont été refusées par l'autre, et la rencontre

Les Libanais ont accepté d'ouvrir la discussion

après l'arrêt des bombardements israéliens dans le Sud

accord resté lettre morte - dont

l'un des promoteurs avait été

M. David Kimche, diplomate qui,

dimanche, ctait l'un des responsa-

bles de l'équipe de l'État hébreu.

tre de questions de procedure : modalités, date et emplacement

d'une prochaine rencontre, Mais les Libanais insistèrent pour rap-pelet leur exigence de fond la

mise en œuvre de la résolution 425 du Conseil de sécu-rité de l'ONU Ide 1978) qui impose à l'Etat hébreu de se reti-rer du Liban du sud. Israël n'en-

tend y consentir qu'en application «d'arrangements de sécurité» du

type de ceux négociés en 1983. Les Libanais assurent que de tels

arrangements ne seroni plus néces-

saires lorsque Israel autorisera l'ar-

mée libanaise à se déployer dans

"La mort de Lénine"

Un livre sur l'implosion du communisme...

Vous connaissez l'auteur?\*

TOUS LES TITRES, TOUS LES AUTEURS, TOUS LES SUJETS Une information immédiate sur tous les livres disponibles en

langue française. Plus de 300000 titres. Mise à jour permanente. Un service du Cercle de la Librairie

36 17 ELECTRE

Les Israéliens entendaient débat-

lien du 17 mai de la même année tout le sud du Liban. Les déléga-

interloenteurs arabes d'Israël. a été jugée de part et d'autre

Jordanie et du Liban à la conférence de Madrid

affirmant que leur «trohison était inunense » puis-

qu'ils « se sont axis avec les sionistes imples qui ne

connaissent que le ravage et le pillage ». Pour l'agence

officielle IRNA Israel "a dija atteint son objectif

principal, la reconnaissance de son existence illégale par le monde orabe», alors que les Arabes « sont en

autorisce qu'une nouvelle implantation israélienne sur

le plateau du Golan, la colonie de peuplement de

Kela, devait être inaugurée lundi en présence de trois

ministres. Située dans la partie nord du plateau, l'im-plantation de Kela servait jusqu'à présent de base

militaire pour des soldats-paysans d'une unité de l'ar-

mée israélienne. Selon la radio israélienne, le ministre

du logement M. Ariel Sharon, qui sera présent aux

cérémonies d'inauguration, a annonce dimanche aux

membres du cabinet que des mesures avaient été

prises pour empécher l'établissement de nouveaux

A Jérusalem, on apprenait dimanche de source

voie de perdre la terre et la paix .

de nos envoyés spéciaux

syrienne a fait planer le doute sur

bilatérales avec Israel. Elle n'a d'ailleurs annoncé celle-ci qu'en fin de matinée dimanche, après

avoir obtenu gain de cause sur deux points : le lieu de ces conver-sations, qu'elle voulait unique

pour les trois délégations (pour oe

pas créer de précédeot et voir

ensuite les pourparlers se dérouler dans des villes différentes), et le

fait que la réunion ne se limite

pas, comme le demandait Israël, à un simple débat de procédure sur la poursuite des ces face-à-face.

Resté à Madrid, à l'issue de la

séance plénière de la conférence, le

ministre syrien des affaires étran-

geres, M. Farouk El Charah s'est battu pied à pied pour faire

admettre son point de vuc et com-

penser le fait qu'Israël avait gagné la moitié de sa bataille : à l'encoo-

tre de ses interlocuteurs, l'Etat

bébreu a obtenu que les conversa-tions bilatérales se déroulent dans

un autre lieu que Madrid, toutes

les délégations arabes étant unies

dans le refus du Proche-Orient,

proposé par Israél comme théâtre

Le duel permanent israélo-syrien

a été une des constantes de cette conférence, où, d'emblée, la Syrie s'est voulue le plus ioflexible des

de nos envoyés spéciaux

Représentants de l'État hébreu et du pays du Cèdre se sont réu-

nis, dimanche 3 novembre, à

Madrid, quelques heures après que les Etats-Unis eurent fait pression

pour que les Israéliens interrom-pent une série de bombardements contre le Libao du Sud. (Lire

page 4 l'orticle de Lucien Georgel. La réunion n'a été annoncée

qu'une fois que la Syrie ait. de son

côté, décidé elle aussi de rencon-

Autour de la table, certains visages étaient familiers aux uns el

aux autres. Le chef de la déléga-tioo libanaise, l'ambassadeur Zafer

El Hassan, avait déjà participé au printemps de 1983 à la négocia-

tion du traité de paix libano-israé-

\*Tapez dans titre : Mort Lenine

trer les Israéliens.

des conversations.

sa participation aux conversations

Jusqu'au bout, la délégation

M. Arafat affirme que «l'Intifada durera le temps qu'il faudra»

Le dirigeant de l'OLP a déclare, sous les applau-

dissements nourris de l'assistance, que l'Intifada a se

poursutvia vague par rague et dutera, gruce à lo soli-

dité des nouveaux généraux (enfants palestiniens), jus-qu'à ce que le dropeau palestinien soit hissé sur Al-

Qods [Jérusalem], capitale de notre Etat indépendant,

et qu'il flotte sur les églises, les minarets et les rem-

conseiller de M. Arafat, a déclaré que l'OLP espère une reprise dans les six mois du dialogue avec les

Etats-Unis, interrompu depuis le 30 mars 1990. L'OLP, a-t-il dit, sera ainsi récompensée pour son « attitude constructive » concernant le processus de

A Téhéran, en revanche, le ministre iranien des

affaires étrangères, M. Ali Akbar Velayati, a estime que «la prétendue conférence de paix de Madrid» était une «récompense» donnée à Israël «pour un demi-siècle de trahison et de brutalité». Le quotidien

iranien Tehran Times, proche du gouvernement, a

qui précise bien que les déléga-tions se sont rencontrées aux afin « d'ouvrir des négociations directes sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies. » Chacune des par-ties conserve, évidemment, une

interprétation divergente de ces textes - la paix contre «les» terri-

toires pour les Arabes, alors que les Israéliens estiment n'avoir plus

aueun compromis territorial à faire - mais il n'est pas indifférent qu'ils soient cilés.

Seconde précision importante, les Israéliens reconnaissent que

leurs discussions avec le groupe conduit par M. Abdel Chafi

visent, selon l'expression retenue par M. Rubinstein, à l'établisse-

meot d'uo « gouvernement auto-nome intérimaire pour les Palesti-niens des territoires » actuellement administrés par l'Etat hébreu.

vitation américano-soviétique et réclamée avec insistacee par la partie palestinience. Kippa sur le crâce et too conciliant.
M. Rubinstein, qui fut jadis un des négociateurs des accords israé-

lo-égyptiens de Camp-David, a expliqué le programme : lorsque sera abordé l'angle purement

palestinien des négociations avec la délégation « fordano-palésti-nienne», Israël ne s'opposera pas à ce que la discussion soit conduite par des Palestioiens. Pour ce qui concerne la Jordanie, Israël espère aboutir à une sorte d'arrangement

séparé, en lout cas différent de celui d'avec les Palestiniens, puis-

que, selon le mot de M. Rubinstein, «il s'agit de parvenir o des relations de paix complètes avec le royaume hachémite: traités, rap-parts diplomatiques, économiques,

La profonde satisfaction

de M= Achraoui

délégation palestinienne, concer-nent à la fois la Jordanie et nous-

mêmes, mais pas lous. \* Daos un

second communiqué publié tard

dans la nuit, les partenaires de M. Abdel Chafi ont reitere « la

nécessité absolue » pour Israel de « démontrer sa bonne foi » en met-lant fin aux implantations juives

dans les territoires occupés el en « reconnaissant les droits nationaux

des Palestiniens ». Rien ne dit que l'Etat bébreu obtempérera, mais

M= Acbraoui avait du mal, dimanebe soir, à dissimuler sa profonde satisfaction. « Nous

sommes très heureux que l'ouver-ture des négociations bilatérales se soit déroulée de manière aussi posi-

Cette réaction contraste étrange

ment avec la morosité née de la

ment avec la moroste nee de la réunion israélo-syrienne et souligne la singularité de la situstion des Palestioiens «de l'intérieur» par rapport aux Syriens et aux Libanais. Confrontés à une réalité quo-ridienne difficile, les gens de Cisjordanie et de Gaza semblent et les services et les surcessites et les surcessi

vouloir affirmer leur autocomie et paraisseot pressés d'entamer la

négociatioo. Leurs partenaires arabes sont convameus que l'affaire sera de longue baleine et ils enleodent préserver uoe certaine unité face à la perspective de labo-

La conférence proprement dite est termioée, les négociations bila-

lérales ont commencé. Reste à

mettre sur pied les conversations multilatérales eotre Israël et les Arabes, à propos de quelques grands sujets d'intérêt régional (ressources bydrauliques, réfugiés, désarmement). Le dispositif imaginé par M. Baker prévoit en principal de la constitue de constitue de la constitue de l

cipe l'ouverture de ce forum dans quelques semaines mais, comme il

l'a lui-même souligné dimanche, « rien n'est garonti, on est au Proche-Orient».

FRANÇOISE CHIPAUX PATRICE CLAUDE 81 ALAIN FRACHON

tives, a-t-elle dit.

rieux pourparlers.

« Certains sujets. a d'ailleurs M= Achraoui porte-parole de la

A Amman, M. Bassam Abou Charif, proche

parts » de cette ville.

paix en cours.

deux grands nationalismes qui s'af-frontent depuis un siècle sur la même terre, qui s'est amorcé ce week-end au palais de Parcen, un discret bôtel particulier de la capi-tale erregnole

tale espagnole.

La veille et pendant les deux joors précédeots de conférence officielle, les mêmes Palestiniens, conduits par le très distingué docteur Haïdar Abdel Chafi, s'étaient déjà retrouvés dans la même salle que les représentants de l'Etat hébreu, premier ministre en tête. Mais, eaméras obligent, il n'y avait alors que des discours aussi formels que prévisibles. Dimanche, dans un tieu moins théâtral que le palais royal de Madrid, les deux parties se sont, non seulemeot adressé la parole, mais elles se

patties se sont, non seniement adressé la parole, mais elles se sont félicitées de leurs échanges mutuels, « Bonne otmosphère », « discussions sérieuses et posi-

tives » : les commedaires soot exactement les mêmes du côté

israélien et palestinico, Rien

d'étonnant à cela puisque les délégations sont allées jusqu'à se met-

tre d'accord sur et qu'il fallait dire, immédiatement après les dis-

L'absence de cameras dans la

salle aux voiets fermes de l'hôtel Parcen semble en tont cas avoir « libéré » les présents au-delà

même de ce qui pouvail êlre espéré. « Nous avons échangé quel-

espere. « Nous avons echange quelques plaisanteries, deux ou trois bons mots et il y a même eu des rires», racontera avec ravissemen le porte-parole de la délégation israélienne, M. Yossi Amihud, Rappelant que M. Eliakim Rubinstein, secrétaire du gouvernement et chef des sept délégués israèliens pour les pourpariers avec les « Jor-

pour les pourpariers avec les «Jor-dano-Palestiniens», parle un arabe parfait, M. Amihod, qui, en temps ordinaire, est lui-même consul-

d'Israel à Marseille, a indiqué que plusieurs proverbes ont été échan-gés entre les participants dans la langue de Mahomet. «A la pause cose, vers 11 heures, a-t-il pour-

suivi, nous nous sommes tetrouvés tous ensemble dans un grand salon et nous avons devisé por petits groupes, sans aucune ségrégation, entre Jordoniens, Polestiniens et

travail, chacun o pris lo parole sans ordre preetabli, mais tour à tour. Les échanges furent vraiment

très civils, y compris lors de la seconde séance de l'après-midi.»

On dira que les questions de fond, celles qui précisément sépa-

rent les deux parties, n'ont pas encore été abordées et qu'il est facile de s'entendre sur les détails

de procédure. Mais quand l'acces-soire touche et conditionne l'essen-

cord sur le lien de leurs pro-chaines reocontres, c'est que la question est loin, très loin, courme l'a justement souligné M. James Baker, de relever du détail. « Ce qui peut paraître des petites que-relles de procédure, expliquait-il, peut revêtir une grande importance-pour ceux qui sont directement concernés et qui eur nement des

concernes et qui, eux, prennent des

Insister, comme le font eocore les délégnés israéliens, sur la nécessité de poursuivre les négo-ciations alternativement sur le ter-ritoire de l'Etat bébreu et dans les

pays concernés revient pour eux à essayer d'obtenir, par ce biais, la reconnaissance indirecte de leur

risques.»

FOLP.

En attendant, bien qu'ils aient été « noyes», sur l'insistance israéliemme, dans une « délégation jordano-palestinienne » qui comprenait done un nombre égal de délégates jordaniens, les Palestintens ont particolièrement apprécié lenr pouruée. Personne n'a été dupe, en effet : c'est bien un dialogue sans précédent, véritablement bistorique, entre les représentants des differences des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des differences dans la région. Les Palestraiement connaissance indirecte de leur existence dans la région. Les Palestraiement connaissance indirecte de leur existence dans la région. Les Palestraiement connaissance indirecte de leur existence dans la région. Les Palestraiement connaissance indirecte de leur existence dans la région. Les Palestraiement compris et e'est pourque, les réprésentants ont particular des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, les réprésentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourque, entre les représentants des négociations l'ont parfaitement compris et e'est pourfaitement compris et e'est pour-

cussions: aux journalistes.

«Il y a même en des rires»

tale espagnole.

Free Co pro-

stand du to the same of the sa The state of the s Segme Col. 1. Segment Col. 1.

M. Yasser Arafat a affirmé dimanche 3 novembre à Tonis que «les Palestiniens et les Arabes ont été

obliges d'aller à Maarid », ajoutant que les « condi-

tions de la conference de Madrid nous ont été impo-

nons de la conference de manier liète « leur partialité sées» par les Étate-Unis, ce qui reflète « leur partialité

à l'égard d'Israël ». Le chef de l'OLP a souligné, dans un discours prononce à l'ouverture dimanche malin

d'une conférence internationale pour la défense des droits du peuple palestinien, que «l'Intifada durera le temps qu'il faudra» pour libérer les territoires occu-

Après avoir regretté que Moscou se soit joint aux efforts déployés par Washington pour tenir la conférence dans les conditions dictées, il a déclaré : « Si

nous avons accepté d'y aller, c'est pour démasquer

l'ennemi, sa duplicité et ses mensonges » « M. Shamir se situe en dehors de l'Histoire, il nie l'évidence et continue de rêver d'un Grael qui s'étendrait du Nil à l'Euphrate», a dit M. Arafat, exhibant à l'appui

une carte parue le 19 février 1989 dans un journal

de rencontres bilatérales

Première série

Suite de la première page

«Toutes les négociations bilaterales prévues entre Israël et les parties arabes ont eu lieu. Elles étaient et elles demeurent le seul moyen de parvenir à la paix», a déclaré M. James Baker.

Le plus difficile fut sans donte d'amener les Syriens face à leurs interlocuteurs israéliens. Un premier rendez-vous a été manqué et l'on put craindre un moment que les deux parties ne se rencontrassent point. Finalement, le face à face ent lieu, mais dans des conditions si «difficiles» que, le résultat paraît nul. Syriens et Israéliens se sont montnelle ment aceusés de s'être livrés à no déprimant réqui-

s'être livrés à no déprimant réqui-sitoire. Pour les Syriens, ce sont les israéliens qui ont égréné leurs positions traditionnelles sur le

Pour les représentants de l'Etat-hébreu, en revanche, les délégués de Damas ont épuisé leur temps de parole à lire et à retire les réso-

de partie a life et 378 du Conseil de sécurité de FONU. Un seul point d'accord : les deux parties ont conclu qu'elles ne s'entendaient sur rien et que l'affaire était désor-

mais entre les mains de M. Baker. La révoion la plus speciaculaire et la moins « froide » fut celle

cotre Israellens et Palestiniens.

« Nous nous sommes serrés la main», se réjouissait un membre de la délégation israélienne, M. Zalman Shoval, ambassadeur à Washington. « L'atmosphère entre nous a été extraordinaire et fort constructive», ajoutait le diplomate d'autre corre comme d'active de la constructive », ajoutait le diplomate d'autre corre comme d'active de la corre d

constructive», ajoutant le diplo-mate, «Tout se passe comme s'ils découvraient que nous existons et que nous sommes des êtres humains», s'étonnait, pour sa part, un délégué arabe. Et, de fait, pour la première fois depuis sa nais-sance il y a quarante-trois aus, l'araèl a donc négocié dimanche avec cing Palestiniens. les légiti-

avec cinq Palestiniens, les légiti-mant ainsi en tant qu'interlocu-

« Nous ferons

des propositions»

Il s'agit, dans un premier temps, de discuter la date et le cadre des

prochaines retrouvailles. Il n'y a pas d'accord sur ce point; certes,

et il faudra probablement attendre deux ou trois semaines avant de

connaître la date et le lieu des

prochaines rencontres, non seule-ment entre les Israeliens et les

Palestiniens; mais aussi entre l'État hébreu et les parties syrienne, jordanienne et libanaise. M. James Baker a indique qu'il-

M. James Baker a indique qu'ilespérait que les protagonistes se
mettraient d'accord entre eux.
Mais, prudent, il a précisé qu'il
laissait à leur disposition son
équipe d'experts du ProcheOrient: le sous-secrétaire d'Etat,
M. Edward Djiredjian - ancien
ambassadeur à Damas, - et
M. Deonis Ross, l'un des plos

ambassadeur 2 Damas, — et M. Deonis Ross, l'un des plos proches conseillers de M. Baker dans cette affaire. Si d'ici deux à trois semaines Arabes et Israéliens ne se sooi pas entendus, « alors, a ajouté M. Baker, nous ferons des propositions ». On laisse entendre de bonne source que Washington ou Williamsburg (Virginie) pourmient être suppériers

En contreparie de son accepta-tion, la Syrie pourrait alors demander à être rayée de la liste noire établie par le département d'Etat liste qui, chaque année.

stigmatise eles pays qui pratiquent le terrorisme », ainsi que la reprise du dialogue officiel, interrompu en juio 1990, entre Washington et l'OLP.

mient être sugg

« Toutes les négociations bilaté-

What the Confident to the Confident to Confident to Confident to Confident to the Confident Control of the second of the s STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Manager and the second £-12 : 14 · · ·

el pro-

1 17 " e vale 1 m

\* 10 Sec. प्रवासन्तर्भ । स्टाइट ११ C73:5.1 sunday . Art. 187 8 1 1 1 1 1 trending to the trends of the

\$25,000 miles - 1 miles 41.2 ar. \* 6 · · · \$649 C. See that the 200 75

. . . . .

. A. - 2 1

BULLER

\*\*\* F

region to

# Quand les Palestiniens deviennent presque des « bons »...

JÉRUSALEM

correspondance Qual a été l'impact des événaments de Madrid sur l'imaginaire dea Israélians? Cetta queation revêt une importanca non négligeabla si, comma l'affirmait la président Sadate, il est axact que le conflit israélo-arabe est à 90 % d'ordre psychologiqua. Or, la lecture des journaux permet rapidament de se rendre compta qua si l'imaga das Syriens demeure plus négativa qua jamais, calla des Palestiniens, an revancha, a'ast sensiblement améliorée. On pourrait presque dire qua, dans l'aven-ture actuella, les Palestiniens sont en passe da devenir das «bons» par rapport aux « méchants »

Cette impraaaion est illustrée par les photos publiées par touta la presse cas derniers joura : d'abord celle des jeunes Palestiniens de Cisjordanie offrant des ramaaux d'olivier aux soldats israéliens, puis cella de la poignéa

da main à Madrid entre les chefs das délégations israélienns at estinienne, M. Eliakim Rubinstein at le D' Haïdar Abdel Chafi. Mais c'est surtout la détermination palastinianna d'allar da l'avant dans la négociation, de ne paa a'alignar aur las poaltions syriennes, qui fait l'objat d'éloges généraux. Pour l'ancien ministre des affaires étrangères, M. Abba Eban, «la meilleure surprise a été le fait que ce sont les Palestiniena qui ont le plus radicalement modifié leur attituda. Leur itinéraire qui avait débuté par une volonté de détruire Israel a abouti à l'acceptation da conclure un accord intérimaire sur un régime d'autonomie. C'ast un véritable tournant».

Le Syrien et «l'image maléfique de l'Arabe»

Un commantateur du grand quotidian indépendant Haaratz parle, lui, da mythe qui a volé an éclats : «Le mythe des Pelestiniens qui ne ratent iamais une

occasion de laisser échapper l'occasion de parvenir à un compromis. » Le moins qu'on puisse dire, c'aat qua les Syrians na aont pas, eux, couverts d'éloges par les médias israéliens.

En prononçant un discours qualifié de « dur at colériqua », en attaquant de manière virulente le premier ministre Itzhak Shamir, an refusant da répondre aux ques-tions des journalistes israéliens, le ministre ayrien des affaires étrangères, M. Farouk El Charah, a produit una impression extrêmement néfasta sur lea Israéliens : « Il semblait réincame l'image maléfique de l'Arabe telle que ja l'avais concue dans mon enfanca », a pu dira l'écrivain Israélien Haim Gouri.

Et pourtant, aatime la quotidien Haaratz, à propos da Damas aussi, un mythe a été brisé : « Celui des Syriens, seuls maîtres du processus de paix, capables d'imposer leurs démarches à tous les autres partenaires arabes. »

HENRI BAINVOL

En Egypte et en Arabie saoudite

# M. Dumas a souligné la nécessité du « parallélisme » des différentes négociations

ISMAÏLIA

de notre envoyée spéciale M. Roland Dumas a pu vérifier, samedi 2 novembre, à Ismailia, lors d'entretiens avec le président Moubarak et avec le vice-premier ministre pour les relations extérieures. M. Boutros Ghali, son accord avec les dirigeants égyptiens sur la façon de considérer la suite du processus engagé à Madrid. M. Dumas s'est notamment déclaré favorable à l'idéc défendue par le président égyptien de poursuivre aux Etats-Unis les négociations bilatérales amorcées à Madrid.

Le ministre français a aussi insisté, à l'issue de son entretien avec M. Moubarak, sur la nécessité de préserver un « parallèlisme » entre négociations bilatérales et multilatérales, sous peine de faire échouer le processus de Madrid. « Une negociation conditionne l'autres, a-t-il indiqué.

De source française, on a appris que le secrétaire d'Etat américain,

M. James Baker, avait sollicité en fin de semaine dernière les pays curopéens ainsi que l'Union soviétique, le Canada et le Japon pour qu'ils tienneot à brève échéance, avec les parties à la conférence de paix, une réunion préparatoire aux négociations multilatérales proprement dites, qui doivent porter entre autres sur les questions de développement et de stebilité dans la région. Interrogé sur cette invita-tion, M. Roland Dumas a déclaré y était favorable, mais que cette réunion devait evoir un caractère seulement préparatoire. Il a dit partager avec le président Moubarak l'idée qu'il serait prématuré de vouloir ouvrir les négociations multilatérales avant que les négociations bilatérales « solent engagees de façon sérieuse». «Aucun pays arabe - pas seulement la Syrie et le Liban, mais aussi les autres à commencer par les pays du Golfe - n'osera aller aux

multilatèrales si rien n'a été obtenu sur le fond dans les conversations bilatérales », a-t-il estimé, La réunion informelle proposée

par le secrétaire d'Etat américain aurait pour objet de montrer que les pays arabes sont prets à participer à la phase multilatérale, ce que, pour l'instant, certains d'entre eux récusent. Sa perspective pourrait notamment inciter Israel a un geste pour faire avancer les negociations bilatérales

M. Roland Dumas s'est ensuite rendu à Djeddah, où il s'est entretenu avec le roi Fahd, auquel il a remis un message de M. François Mitterrand. A l'issue de cette rencontre, le prince Saoud Al Fayçal u exprimé le sontien de son pays aux efforts de paix au Proche-Orient ci a souhaité qu'Israël accepte le principe des « territoires contre la paix ». Il a ajouté que l'Arabie saoudite acompte sur le rôle de la France», avec laquelle elle partage « la même perspective» et l'espoir que le processus engagé à Madrid « sem consucré par une réussite».

CLAIRE TRÉAN

Malgré l'arrivée d'un renfort de l'armée gouvernementale

# La tension diminue au Liban du Sud

**BEYROUTH** 

de notre correspondant

L'armée libanaise a reçu l'ordre des autorités de Beyrouth de résister à loute opération israélienne au Sud, et de ne pas obtempérer à l'ultimatum qui lui a été adressé samedi. Les miliciens qui tiennent la «zone de sécurité » créée par Israel au Liban du Sud avaient sommé les militaires libanais de se retirer des limites de ce secteur et invité la population à évacuer plusieurs localilés, notamment le village de Kfar-Remmane, ce qui a provoque un début d'exode massif.

Des renforts de l'armée ont été dénéchés vers le Sud et les habitants ont recu un encouragement à rester sur place, de la part de ministres et de députés «sudistes» venus se joindre à cux. Cependent, la résistance de l'armée libanaise, infiniment faible et encore en pleine phase de reconstitution, ne saurait etre que symbolique. « Nous somines conscients de nos capaci-

tés », a souligné le premier ministre, M. Omar Karamé, ajoutant toute-fois: « Mieux vaut mourir debout que se mettre à genoux.».

Mais les Libanais se fondent sur

une assurance américaine selon laquelle, durant les conversations de paix, Washington ne tolérera pas de bouleversement militaire dans la region. On est convaincu à Beyrouth que c'est l'intervention des Etats-Unis, tout de su par le gouvernement libanais à la suite de la pression militaire et des menaces israéliennes des derniers jours, qui a retenu l'Etat hebreu: dimanche, les bombardements n'ont plus été que sporadiques dans le secteur de Nabatien et le blocus imposé à deux villages, Arnoun et Chekif, a été levé. Le Liban menaesit de ne plus participer aux négociations si l'escalade israélienne au Sud se poursuivait. Certes, le minis-tre israélien de la défense, . Moshe Arens, n'a pas confirmé l'intervention américaine, affirmant au contraire que l'action de son pays sur le lerrain était uniquement

dictée par des considérations de sécurité. Néanmoins, à Beyrouth, on est très explicite à ce sujel, et M. Karamé a déclaré: «Les Amé-ricains ont assuré jà la délégation libanaise à Madrid] que les Israéliens ont promis d'accèder à leur demande de cesser immédiatement toute activité militaire, car cela porte atteinte au processus de paix.»

La décision du gouvernement fût-ce que pour le principe, l'armée israélienne, s'imposait d'autant plus qu'il avait, en mai dernier, croisé le fer avec les Palestiniens pour les obliger à se retirer à l'intérieur de leurs camps. Elle s'explique aussi dans une perspective d'avenir : s'il veul tenir l'engagement, mainles fois reitéré, de contrôler sa frontière en cas d'évacuation israélienne et d'empécher toutes opérations de la part des islamistes et des Palestiniens à partir de son territoire, il était indispensable que le Liban se soit déclaré d'abord prêt à défendre la région contre Israel.

LUCIEN GEORGE

# Le passé « terroriste » de M. Shamir

Le pramiar ministre israélien, M. Itzhak Shemir, accusé à Madrid d'avoir été un « assassin» at un «tarroriata» par la ministre syrian das effairas étrangères, e été la chef militaire d'una organisation clandestine, le groupe Stern, qui, à l'encontre des principaux mouvements sionistes, s'était lancé dans le terrorisme, à la fin du mandat britannique, dans les années 40, avant la création de l'Etat d'Israel. M. Shamir n'e jamais nié avoir ordonné des ettentets mais a toujours effirmé que caa actes ne frappeient paa des cinnocents pet ne pouvaient êtra assimilés aux attantets palastinians, visant touta une

population. il aura fallu attendre la récente publication da travaux de chercheurs laraéllens pour éclairer laa zones d'ombre da la biographie du chef du gouvernement o'Israel. Il apparaît ainsi qu'Itzhak Shamir, né an Pologne en 1915, a rejoint les rangs d'una pramièra organisation clandestine, l'Irgoun, à son arrivée an Palastine an 1935. Lorsqu'an

1936 les Palastinians déclanchent la grande révolte contre le mandat britannique et la colonisation slonista, l'Irgoun déclenche une vagua d'attentats anti-arabes violemment dénoncés par les directions du mouvement sioniste et de le communauté juive de Palestine.

La lutte contre l'«occupant britannique»

Le jeune Shamir dirige à l'époque une section da la 8 compagnie de l'Irgoun de la région de Tal-Aviv. oul s'occupa, dica-t-il trente ana plus tard, de « renseignement at d'actions diverses ». En 1940, M. Shamir rejoint la fraction la plus adures dirigée par le poète Abraham Stem, qui a fait scission au sein de l'Irgoun at rêve de lancer immédialamant la lutta armée contre l'

« occupant britannique » . Après l'assassinat d'Abraham Stern par la polica britannique an 1942 et une première évesion da priaon, Itzhak Shamirdevient le responsable militaira du groupuscule, très isolé parmi la population juiva, qui prend la nom da LEHI : « Combattants pour la liberté d'Israël», appelé par las Britenniques « Stern Gang ». Les hommas du LEHI exécutent des policiers britanniques ou des auxiliaires juifs, tentent d'abattre le haut-commissaire en Palestine et parviennent à tuer en 1944, au Caire, le ministre d'Elat britannique pour le Moyen-Orient, ford Moyne. Itzhak Shamir est arrêté par la police britannique at déporté an Erythrée en 1946, d'où il s'évadera un an plus tard.

Le dernier épisode da son passé a rerroriste y est, lié eu maurtra du comte Bernadotta, médiateur da l'ONU, tué en septembre 1948 à Jérusalem par un commando du LEHI. L'affaire n'a jamaje été complètament éclaircie du fait notamment du mutisma total de M. Shamir. Salon das témoignages d'anciens responsables da l'organisation. M. Shamir a donné le feu vert à l'attentat, lors d'une réunion da la direction, mais on ignore son rôle précis ensuite. -

# **ASIE**

PHILIPPINES: après plus de cinq ans d'exil

# Imelda Marcos est rentrée à Manille

La veuva da l'ancien dictateur philippin Ferdinand Mercos, lmelda, ágée de soixante-deux ans, est arrivée é Manille, lundi 4 novembre, apréa plue de cinq ans d'exil. Elle errivait de Hawaī, cù elle s'était recueillie devant le dépouille de son mari, décédá dens cet Etat américain en 1989, et dont elle aurait souhaité ramener le corps evec elle pour l'anterrer dans son pays. Parmi les personnes qui attendaient l'encienna « première dama » eu pied de la passerelle, figurait le vica-prásident Salvador Laurel. Des milliers de sea partisens s'étaiant rasaemblée sur le chemin de l'aérodrome à la capitale et dans lee rues de

A la suite de multiples péripéties, déclarations et démentis, menaces, pressions, changements de dates in extremis, Mª Imelda Marcos est rentrée chez elle, après cinq ans passes aux Etats-Unis. Le gouvernement de M= Corazen Aquino, après de longues hésitations, a fini par autoriser cette rivaie touicurs inquiétante qu'est l'ancienne reine de beauté, surnommée en son temps le « papillon de jer », à débarquer aux Philippines

La raison de ce revirement de la présidente est simple, si l'on en croit son ministre des affaires étran-gères, M. Raul Mangiapus, récem-

Cambodge: «La Suisse nous impo-sait, comme condition an retour de certains fonds dépasés dans des ban-ques, que M<sup>\*\*</sup> Marcas soit inculpée. Nous ne pouvions le faire sans l'autoriser à rentrer pour répondre à ces accusations. Nous lui nons donné un decontent de voyage - pas un passeport - lui permettant de resenir. Nous espérons qu'elle rentrera à Manille pour les auditions, pais qu'elle repartira. » Ce n'est donc pas avec enthousiasme que le pouvoir qui a renversé son mari accueille une femme connue pour ses calravagances, son peu de goût pour la démocratie et aussi pour avoir soutenu, a plusieurs reprises ces dernières années, des comploteurs qui tentaient de renverser Ma Aquino. M™ Marcos aura tenté, jusqu'à la dernière minute, d'utiliser comme une arme politique la dépouille de son mari, mort à Hawaï il y a deux ans. Le 30 octobre encore, le gouvernement philippin annonçan qu'ii avait reçu une demande d'atterrissage d'un Boeing-747 charter trans-portant «Mme Marcos et son mari decede ». Mes Aquino s'est toujours opposée au retour à Manille du corps de celui qui avait ordonne, en 1985, le meurtre, à l'aéroport même de la capitale, de son mari, bien consciente que l'événement pourrait être récupéré par les nostalgiques du régime passé. La présidente exige que la dépouille de l'ancien chef de l'Etat soit directement transponée et mise en terre dans sa province natale d'Ilocos Norte: « Un Etal a le droit, pour protèger sa sécurité et sa stabilite, de ne pas nutoriser le retour des restes d'un dictateur », ment rencontre à Paris à l'occasion observe M. Manglapus. Dans l'ai Pyongyang sur le nombre des vic-de la conférence de paix sur le mosphère qui prévaut actuellement itimes. - (AFP, Reuter).

en mai 1992), le retour de Mª Marcos ne contribuera pas a ramener la stabilité. La veuve du dictateur aurait certes décidé de vendre aux enchères, au bénéfica des victimes du volcan Pinaiubo, les mille deux cents paires de chaussures qu'elle avait laitsées derrière elle lors de sa fuite et qui étaient esposées au public depuis lors. Mais elle devra aussi compter avec une justice qui ne manquera pas de lui demander des comptes sur les quelque cinq milliards de dollars qu'elle est soupçonnée d'avoir amassés durant les vingt années de son règne, et qui a déjà instruit contre elle pour soixante-dix chefs d'inculpation, parmi lesquels corruption, fraude fiscale et exportations de capitsux : un juge a récemment trouve trace de 356 milions de dollars entreposés sur un de ses comptes eu Suisse .

PATRICE DE BEEK

o COREE DU NORD : explosion dans un depôt de munitions. - Les militaires sad-coréens postés à la frontière avec le Nord ont observé, le 30 octobre, une série de vio-lentes explosions en provenance de la ville de Ponggang, située à cinq kilomètres de L zone démilitarisée separant les deux parties ennemies de la péninsulz. Selon toute vraisemblance, c'est un arsenal situé près de le gare de l'onggang qui a explose, a commente le ministère explosé, a commenté le ministère de le défense de Séoul. Aucune information : a élé fournie par

# AFGHANISTAN Le voyage à Moscou

d'une délégation de la résistance est reporté

ISLAMABAD

de notre correspondant

Les responsables pakistanais n'ont pu cacher leur embarras lorsqu'ils ont du annoncer, ce weekend, le report de la visite d'une délégation de la résistance afghanc en Union soviétique (le Monde du 2 novembre). Les moudjahidines e travaillent encore sur les dates », a déclaré le ministère des affaires étrangères à Islamabad. C'est ce même ministère qui avait révélé, il y a quelques jours, que la déléga-tion rebelle, dirigée par le chef du mouvement fondamentaliste modérė Jamiat-i-Islami M. Burhanuddin Rabbani, partirait le dimanche 3 novembre pour Mos-cou. Le principe du voyage n'est pas remis sa cause et les entretiens devraient avoir lien ee mois-ci, peut-être même avant le 25 novembre. Toutefois, cet épisode a, une nouvelle fois, mis en relief les étemelles rivalités au sein de la guérilla islamique afghane.

M. Rabbani, quant à lui, a indique qu'il pourrait partir le 10 novembre. Il n'en a pas moins souligne qu'il n'y avait a loujours pas d'accord avec M. Gulbaddin Hekmatyur, le leader du très radical Hezb-i-Islami, qui a posé da nouvelles conditions, en particulier la mise au point d'une a stratégie commune » à tous les groupes de la résistance au régime de Kabuel.

# M. James Baker se rendra en Chine à la mi-novembre

Le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker, a annoncé; dimanche 3 novembre à Madrid, lors d'une conférence de peix au Proche-Orient, qu'il se rendrait à Pékin du 15 au 17 novembre. Il sera le plus important dirigeant américain à se rendre cn Chine depuis l'écrasement du soulèvement du printemps 1989, place Tiananmen a Nous avons des problèmes sérieux avec la Chine et nous blemes serieux avec la Chine et nous ne pouvons pas les régler si nous n'en discutors pas», a expliqué le responsable de la diplomatic des Etats-Unis, M. Baker a ajouté: «La Chine compte près du quart de la coppulation du globe. Elle possède des armes nucleaires, jouit d'ure grande influence dans la région et dispose d'un potentiel économique

de M. Baker a été précède, ces décourait accueillir avec grand plasir, prendra place à la fin d'une tournée que M. Baker effectuera au Japon et en Corée, en vue de préparer une visite du président George Bush

Le secrétaire d'État américain, dans ces pays à la fin de novembre Pélan leur mécontentement, en rai-son d'obstacles à l'importation de leurs produits, lesquels expliquement déficit commercial curegistré par Washington à l'égard de ce parte maire. Le Congrès américain, quant à lui, pousse à une approche plus-ferme sur la question des drouts de l'homme en Chine. Le déplacement

anglais, allemand, espagnol, Italien, russe. Employ despite LANGUES ETHANGERES COLORES Avec Lanches & Affaires, etudiez à votre ryffime décrochez un diplôme "pro" ou un BTS + langues. Cours tous niveaux en formation personnalisée à distance. Programmes langue générale, langue des Affaires. INSCRIPTIONS TOUTE L'ANNEE - FORMATION CONTINUE nentation et Tests gratuits : LANGUES & AFFAIRES - Sce 5238, 35, rue Collange

• Le Monde • Mardi 5 novembre 1991 5

# DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC

AVANT DE FAIRE LA FÉTE NOTRE CHAMPAGNE SE REPOSE QUELQUES ANNÉES EN CAVE

LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL JJJJLLLLLLLLL 22222222

• parallello

cum,

Editory Sign A Charles 215 Hall Mark 711 21 2463 6 Stem of States The story of the state of the state of

100

a

e rendra



# Le président de la Serbie se rendra à la conférence de La Haye

De violents tire d'ertillerie ont repris lundi 4 novembre peu event midi à Dubrovnik. Les combats se sont également intensifiés, ce week-end en Croatie, faisant plusieurs dizaines de morts.

Le colonel Karlo Gorinsek, commendant des forces croates dans l'est de la Slevonie, e décleré è le télévision de Zagreb que la guerre « devrait se poursuivre tout l'hi-

Au leudemain d'affrontements morts samedi, les combats ont la plupart des fronts de Croatie.

Pour la troisième journée consécutive, l'alerte a été donnée dimanche à Dubrovnik peu avant midi alors que des tirs d'artillerie et des rafales de mitrailleuses étaient entendus dans la ville. Les bombarments et tirs de l'armée avaient fait, samedi, cinq blesses et endom-magé plusieurs maisons et hotels selon une journaliste de l'AFP à Dubrovnik. Lundi matin, le calme était reveuu autour de la cité nédiévale de l'Adriatique,

La «bataille décisive pour lo libération de Vukovar» (ville de l'est de la Croatie, à 150 km à l'ouest de Belgrade et symbole de la résistance croate) a été laueée par l'armée fédérale, a indiqué le quotidien de Belgrade Politika. Selon la télévisiou croate, des unités de l'infaoterie fédérale appuyée par les blindés et ver et l'année prochaine ». A Belgrade, le président serbe, M. Slobodan Milosevic, a affirme que la Serbie « ne peut accepter aucun ultimatum », quarante- huit heures evant l'expiration de celui qui e été fixé par le CEE pour l'acceptation d'un projet de règlement de le crise yougoslave. Les Douze ont menacé la Serbie de sanc

tions économiques, en cas de refus de ce

l'artillerie ont poursuivi leur avan-cée dans la ville, encerclée depuis deux mois et demi par l'armée youjek (180 km à l'ouest de Belgrade). La présideuce yougoslave – contrôlée par la Serbie – et l'armée goslave, où l'on se bat rue par rue et maison par maison. Le comman-dement des forces croates du front fédérale ont dénoncé, dimanche, des « otrocités » commises, selon elles, par les Croates dans la région de Papuk. «Il est impossible pour l'instant de déterminer le nombre de morts et de blessés », selon la prêsidence, qui fait état de dix-huit villages incendiés et rapporte des cas de Serbes torturés. Plus de mille personnes ont manifesté, dimanche, à Belgrade pour protester eont re ukovar-Vinkovci a lancé un appel à l'aide aux autorités de Zagreb, indiquant que «si rien n'est entre-pris dans la journée, une nouvelle partie de lo ville de Yukovar pour-rait être conquise». à Belgrade pour protester contre l'attitude de la CEE, accusée d'être favorable aox Croates, et pour demander la démission du ministre yougoslave de la défense, le général

Veljko Kadijevic, dont l'action en Croatie est jugée «trop molle». Le Conseil suprème d'Etat de Croatie, présidé par le président Fraujo Tudjmau, a demaodé, dimanche 3 novembre, au ministère croate de l'intérieur de « prendre des mesures concrètes pour désarmer les

5 novembre, à la conférence de paix de Las Haye. M. Milosevic, qui se rendra dans la capitale neerlandaise, e répété que la Serbie s'opposait à l'idée (européenne) selon laquelle « la Yougoslavie n'existe plus en tant qu'Etat, ce qui est inacceptable du point de vue du droit international ».

groupes paramilitaires » en Croatie, selon un communiqué officiel.

Le Conseil a estimé que les activités du Parti croate du droit (PCD, extrème droite) et ses milices, appe-lées Forces croates de défense (HOS), «mettent en danger la Croaie sur le plan întérieur et lui porteni préjudice sur le plan international». Le même jour, les ministères croates de la défense et de l'intérieur ont très vivement critiqué le PCD et le HOS, accusés d'activités criminelles, voire de collusion avec des services de renseignement hostiles à la Croatie. Le PCD et ses milices, qui comptent plosieurs mil-liers d'hommes, ont gagné en popu-larité au cours des derniers mois, rassemblant les mécontents en raison des revers subis par les forces croates sur le plan militaire. Selon une enquête publiée dans le dernier numéro de la revue Danas, le PCD pourrait recueillir à Zagreb 16 % des voix en cas d'élections. - (AFP,

TCHECOSLOVAQUIE : la crise de la fédération

# M. Vaclav Havel souhaite un accord de «cohabitation» entre les Républiques tchèque et slovaque

mières négociations entre Tebè-ques et Slovaques, le président vaciav Havel a dévoilé, dimanche 3 novembre, un plan pour l'avenir de la fédération. A l'issue d'une réunion « d'urgence » dans sa maison de campagne - Hradecek, le « petit château » - avec les principaux dirigeants du pays, le chef de l'Etat a proposé un nouveau calendrier des étapes à franchir : ratification, d'ici à mai 1992, de trois nouvelles Constitutions (tchèque, slovaque et fédérale) et signature d'un accord de « cohobitation » entre les deux Républiques, tchèque et slovaque.

Mais le plan de M. Havel suscite de nombreuses réserves. Le texte commeuce par affirmer la voionté des Conseils (parlements) nationaux tchèque et slovaque de constituer un Etat commun, préambule que rejettent les Slovaques. Le président s'était d'ailleurs fait copieusement huer lors de sa der-nière visite à Bratislava (le Monde du 30 octobre).

Le projet présenté dimanche prévoit la création d'une commissiou constituée des présidents et vice-présidents des Conseils nationaux schèque et slovaque, chargée de rédiger l'accord entre les deux

Républiques. Objectif : débloque les uégociations sur le partage des compéteuces et parveuir à ou compromis ayaut les nouvelles élections législatives, prévues en

La rencontre de Hradecek aurai pu être çelle d'un renouveau. Elle dent et, également, celle d'uu constat d'échec : les institutions lées impuissantes à résoudre la crise tchécoslovaque. Et cela d'au-tant plus que, depuis les dernières élections parlementaires de juin 1990, l'échiquier politique de la République slovaque s'est grande-ment modifié : conduits par l'aneien premier ministre slovaque M. Vladimir Meciar, les partisans

ROUMANIE: élections locales début 1992. - Les premières élections locales libres en Roumanie depuis l'effondrement du commu samedi 2 novembre, le président Ion Illescu, « Les élections pour aient se dérouler fin janvier ou début sévrier », a-t-il précisé lors

# URSS: le «centre» désintégré

M. Boris Eltsine a mis les points sur les « i » dans sou récent discours devant le Congrès des députés russes : « En Russie. il n'y a qu'un seul pouvoir, le Congres et le Soviet suprême de Russie, le gouvernement russe et le président russe. » Ce qui vaut également pour les autres Républiques, avec cette différence que MM. Eltsine et Gorbatchev sont l'un et l'autre à Moscou et que même cela commeoce apparemment à poser problème.

### Réalité et bonnes intentions

Ainsi, le secrétaire d'Etat de Russie, M. Guennadi Bourboulis, réfléchissant à haute voix devaut un groupe de correspondants etrangers, a brandi une menace eu forme de question : « Combien de temps pourrons-nous accepter qu'il y ait sur le territoire russe deux présidents et deux gouverne-ments? » Lui demande-t-on de éciser les choses, de dire quand il sera mis un terme à cette étrange situation, il fait mine de battre en retraite, mais non sans décocber une méchante fléche : « Nous serons enchontés de voir M. Gorbatchev continuer à foire ce pourquoi il o un si remarqua-ble tolent : porler beoucoup et longtemps...» Le maire de Saint-Pétersbourg, M. Anatoli Sobtchak, va. pour sa part, eucore plus loin. Il affirme tout de go que le poste de président de l'Union va bientôt être supprimé.

Le gouvernement soviétique, lui, est déjà passé de vie à trêpas, et le « Comité économique inter-Républiques» dirigé par M. Ivan Silaev ne saurait passer pour un substitut crédible, au moment où la Russie se lance, seule, dans une vigoureuse réforme économi-que. Déjà la bagatelle de quatre-

LE LIVRE DU JOUR MARABOUT mots clés de la culture generale

supprimés. Et eertains des survivants sont en très piteux état. Le Couseil d'Etat, qui se réunissait lundi 4 novembre à Moscou, ministère des affaires étrangères. Mais M. Boris Eltsine a fait connaître à l'avance son verdict. Selon lui, le «MID» devra être reduit au rôle d'un organe de coordination evec 10 % de ses effectifs actuels. Le seul espoir des cadres des ministères et de M. Gorbatehev semble ètre de grappiller quelques petits « pour cent » supplémentaires, mais l'essentiel est ailleurs.

L'extrême droite croate

en accusation

sieurs opérations dimaoche, bom-bardant un terrain d'aviation à

Varazdio (80 km au uord de

Zagreb), la voie ferrée Novska-Za-greb près de Kutiua (80 km à l'est de Zagreb) et mitraillant Daruvar (100 km au uord-est de Zagreb), selon la télévisioo croate. Des com-

bats d'artillerie se sont également déroulés dans une dizaine d'autres

Comme l'a dit maintes fois l'infortuné Boris Pankiue, objet l'infortuné Boris Pankine, objet de blen des quolibets à Moscou pour son apparente incapacité à défendre l'organisme qu'il dirige, le sort du «MID» importe moins que celui de l'Union. Ce que les Izvestio traduisent sous la forme d'un proverbe populaire: « Inutile de pleurer sur les cheveux quand lo tête est coupée». quand lo tête est coupée »... La Russie voue des relations diplomatiques avec la Bulgarie, les présidents kazakb et kirghise entrepreuoent comme des grands des voyages officiels à Londres et à Washiogton, et la tache qui attend les «coordinateurs» pro-met d'être bien difficile.

Demeure, en principe, la défense commune, et sur ce plan les défenseurs du centre et d'un minimum de discipline parais-saient jusqu'à présent résolus à faire preuve de fermeté avec l'ostensible soutien des dirigeants occidentaux. Mais. là aussi, les réalités prenuent doucement le pas sur les bonnes intentions.

### Armées nationales

Le maréchal Chapochnikov, Le marechai Coappennio, ministre de la défense, qui, il y a deux mois, condamnait résoln-ment la création d'armées répu-blicaines, semble prendre le chemin d'une acceptation résignée. Non seulement parce que l'Ukraine ou l'Azerbaïdjan ont pris les devants et parce que la Russie menace d'en faire autont, mais parce que les autres Répu-bliques entendent que leurs « conscrits » puissent rester sur leurs propres territoires, ce qui compromet à terme l'existence d'une quelconque armée com-

« Tôt ou tard, déclarait récemment le maréchal Chapochnikov, nous serons confrontés ou pro-blème des armées notionales, » Il envisage done « une période de tronsition » qui permettrait de «former une union de défense des Etots souveroins », eux-mêmes constitués sur « l'espace militoro-stratégique » de l'ancienne URSS. Il s'agirait donc ni plus ni moius, si l'on comprend bien le ministre



d'OTAN pour les Républiques ex-soviétiques. En ce cas - mais cela, le maréchai Chapochnikov ne le dit pas, - ce ue serait très vraisemblablement plus M. Gorbatebev ou tel autre président « inter-républicain » qui détien-drait le pouvoir d'appuyer sur le bouton uucléaire, mais le prési-dent de la seule République qui proclame sa ferme intentiou de rester une puissance nucléaire : la

Pour ce qui est des antres organes ou symboles du pouvoir ceutral, ils sembleut également mal en point. Le Soviet suprême de l'URSS, réuni depuis plus de quinze jours au Kremlin, se bat les flancs après avoir vaiuement attendu que l'Ukraine lui envoie ses représentants. L'avenir de la communauté économique, théori-quement fondée par le traité quement fondée par le traité signé le 18 octobre au Kremlin, semble un peu meilleur, puisque, cette fois, le président ukrainien, M. Leouid Kraytebouk, a annoncé sou intention d'ajonter la signature de l'Ukraine au bas d'un texte paraphé à ce jour par buit Républiques seulement.

### A quand l'estocade?

Mais M. Kravtchouk a immédiatement ajouté, selon l'agence Interfax, qu'il doutait de la viabilité du traité en question dans la mesure ou certains des engagements pris par les signataires avaient délà été rompus. Pour sa part, la Moldavie a menacé de se protester contre les pressions exercées, selon elle, par M. Elt-sine à l'égard des autres Républiques, et la Géorgie a confirmé son refus de participer. La Russie elle-même ne semble pas accor-der une importance considérable à ce texte. « Ceries. nous l'avons a ce texte. « Ceries, nous l'avons signé, déclarait récemment M. Eltsine, mois ce n'est pos l'Evangile.» Pour l'instant, c'est d'ailleurs avant tout à la conclusion d'une série d'accords bilaté-raux que les Républiques semblent porter leur attention.

d'une manière générale, pour l'Union. Il vient de déclarer qu'il croyait « à un Etat fédéral, confémieux que rien du tout. Mais, la annoncé la couleur : «L'Union essaie de conserver quelque chose de ses structures, mais elle n'y parviendra pas. » Ce qui pourrait, à la rigueur, subsister serait donc ee que le mioistre russe des finances, M. Sabourov, appelle « un centre mou ».

Mais ce centre mou ressemble putsch, avec tout le déballage de linge sale qui devrait logiquement

M. Gorbatchev devrait, en toute logique, «profiter» de la réunion du Conseil d'Etat pour plaider une fois de plus pour la mise eu application du traité déral et associatif», manière de dire que u'importe quoi vant eucore. M. Eltsine a deja

fort à une pean de chagrio sur laquelle M. Gorbatchev a de plus eu plus de mal à trouver sa. place, fut-ce en ratatinant ses ambitions. Et le temps pourrait u'être pas très lointain où l'estocade finale lui sera portée. Si telle est l'intention de M. Eltsine ou de certains de ses proches, l'ouverture probable en décembre du procés des justigateurs du l'accompagner, pourrait en être

lisé par le nouveau secrétaire général du parti, M. Uwe Lühr, proche du comte Lambsdorff. Economiste de Halle (ex-RDA), âgé de qua-raute-deux ans, M. Lühr n'a obtenu que 57 % des voix. Indirectement, e'est aussi une defaite pour M. Hans-Dietrich Genscher qui le soutenait. M. Uwe Lühr est, en effet, député de la ville oetale du ministre des affaires étrangères. En appelant les siens à « rester unis », lors de la elôture du congrès, M. Genscher ne pouvait mieux résumer les problèmes iaternes du parti. Les libéraux sont apparus décbirés par les conflits de personnes et dépourvus

de dynamique politique. Le comte Lambsdorff a critique ses parte naires de la CDU au sein du gou-vernement – un exercice traditionnel lors d'un congrès libéral, qualifiant de « nuls » une bonne partie des ministres chrétiens-dé-mocrates du cabinet Kohl, A la veille du congrès. M. Lambsdorff avait souligné que les libéraux « s'ennuyaient » au sein de la coalition, et M. Trmgard Schwaetzer ministre de la construction et du logement à Bonn (et clu vice-prési-dent du parti à Suhl), expliquai récemment, dans un entretien au Spiegel, que l'atmosphère entre les deux partis était « mauvaise ».

Le chancelier Kohl n'a pourtant pas de quoi être inquiet. Pour l'instant, ses allies libéraux ne sont pas prêts de le quitter. «Il n'y a

JAN KRAUZE | pas de solution alternative à l'ac-

# Le Monde NUMÉRO SPÉCIAL

PROCHE-ORIENT: de la guerre à la paix ? 132 pages - 45 F

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

ALLEMAGNE : réunis en congrès à Suhi

# Les libéraux du FDP ont affiché leurs divergences internes

tuel gouvernement», a souligné le comte Lambsdorff au cours du de notre correspondent congrès. Mathématiquement, un renversement de coalition au cours de l'actuelle législature est impro-Le comte Otto Lambsdorff dont le mandat doit s'achever en 1993 - n'a été téélp, samedi bable. Les sociaux-democrates, en 2 novembre, qu'avec deux tiers des voix à la tête du Parti libéral outre, ne paraissent toujours pas sortis d'une erise où les avait. allemand (FDP), qui tenait uu plongés leur défaite aux dernières congrès de trois jours à Suhl élections générales. La réceute Thuringe). L'an deruier, à démission de M. Hans-Jochen flauovre, il avait été reconduit. Vogel de ses fonctions de présidans ses fonctions par 85 % des dent du groupe parlementaire SPD délégués. C'est un échee relatif, au Bundestag u'a été qu'no révélaconfirmé par le mauvais score réateur supplémentaire des problèmes du parti. Au cours du congrès, les libé-

raux les plus favorables à l'idée d'un rapprochement avec le SPD n'ont pas été particulièrement entendus. C'est le cas de MM. Jurgen Möllemann, ministre de l'économie, et Gerhart Baum, un favori de M. Hans-Dietrich Geuscher, connu pour ses engagements de gauche. La controverse avec les chrétiens-démocrates s'est focalisée sur l'avenir de l'assurance-soins aux persouues âgées. La CDU défend un modèle de financement par les partenaires sociaux. Le FDP s'est prononcé pour nn modèle privé.

En politique étrangère, les libéraux encouragent la politique de M. Geuseher: Les six cent soixante-deux délégués du Congrès se sont prononcés, à la quasi-una-nimité, en faveur de la reconnaissance, par l'Allemagne, des Répu-bliques yougoslaves qui le désirent. En faisant voter cette motion, le chef de la diplomatie allemande souhaitait sans doute adresser un signal politique supplémentaire à

o GRECE: l'organisation 17-no-vembre revendique un attentat à la roquette: Par tract parvenn dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 novembre an quotidien gree
Elefterotypia, l'organisation terroriste du 17-Novembre a revendiqué, l'attentat à la roquette commis dans la nuit de vendredi à samedi contre un car de la police dans le centre d'Athènes, qui a fait un mort et six blessés (le Monde daté 3-4 novembre). — (AFP.)

O ITALIE : attenunt en Sicile contre la villa d'un présentateur de télévision – La villa d'un présentateur vedetta de la télévision, Pipo Baudo, qui avait dénoncé les clans mafieux dans son émission télévisée, a été complétement détruite par un attentat à l'explo-sif. dans la nuit du samedi 2 an dimanche 3 novembre, près de

Section 1 de 52 E-12 "

AMPLE C \*\*\*\*\* · · Ca 1.5 ومينون وروي

坂 接合さん

S 8 20 . . year 24 1

74. · · · · · · · Section 197

AUGUST TO S Section Comments 45.00

Pay . · 4-4-4 - Table 1 العبدي 3 C C

77 

de la constante de la constant

-

وشيهيك بالعالات 30 800

Actions ...

10 mm ....

22/4/2011 17.0 × 1778

Michèle et Jessie travaillent depuis des années côte à côte derrière le même guichet, des années de coexistence sans problème, de propos anodina échangés sur ce ton indolcoi et chaniant de la bourgeoisie mulatre haitienne. Le coup d'Etat du 30 septembre qui a abouti à la déposition du président Jean-Bertrand Aristide a lout bouleversé. Un fossé infranchissable semble s'être creusé entre elles. « L'armée nous a sauvés : si ce petit père était resté au pouvoir, c'est nous qui allions y passer», s'exclame Jessie. D'autres, dans son camp, n'hésitent pas à accuser Rapbael Dufonr, d'avoir fait échoner la phase ultime du com-

plot en empêcbant l'élimination physique du président Aristide. Pour Michèle, en revanche, rien ne pourra jamais justifier ce conp de force et les centaines de morts fauchés par la mitraille de l'armée dans les quartiers populaires. « Je n'ai pas voie pour Aristide et j'étais lo première a critiquer ses excès et ses erreurs. Mais on n'arrête pas la morche de l'Histoire. Si on l'empêche de revenir, le peuple finira par se revedler et c'est alors que nous serons tous boloyes »,

soutient-elic. Dans ce climat de passion qui divise les familles, il n'est pas facile d'établir un bilan des huit mois de présidence du Père Jean-Bertrand Aristide. D'autant que la peur règne depuis le coup d'Etat militaire. a Oo n'ose plus parler, on ne veut plus que notre nom soit cité par les journalistes », confic un homme politique qui s'efforce diserélement de promouvoir des négociations pour le retour du président Aristide.

> «II parlait trop »

L'apologie du «père Lebrun» (le supplice du pneu enflammé) est l'accusation la plus sérieuse et la phis fréquente émise contre le président Aristide. Dans un long rapport qui vient d'être publié, Amerieas Watch et deux autres organisations américaines de defense des droits de l'homme affirment que «le président Aristide ne peut être tenu pour responsable des menaces ou des lynchages, dons la mesure où il n'existe-queune preuve qu'il alt parlementaires. « Alors qu'il aurait

geage le 16 oelobre, « c'est un citoyen comme un autre. Il a des droits, mais aussi des devoirs. Il doit se soumettre à la loi», a tranché le chef de l'Etat.

Son ressentiment à l'égard des occidentaux parail, en revanche, relativement inebranlable. « Pourquoi on m'en veut? Le changement démocratique, c'est moi qui l'ait fait, et je l'oi même lance quatre ou cinq mois neant La Baule . n'a pas craint d'affirmer le président Mobutu, faisant allusion au sommet francophone de juin 1990 au cours duquel les chefs d'Etat afri-cains avaient été fermement invités par le président Mitterrand à engager leur pays sur la voie de la démocratie. Cc n'est que le 24 avril, soit quelques semaines sculement avant le sommet de La Baule, que le président zafroia avait donné son feu vert au multipartisme. Cependant, la Constitu-tion restant inchangée, les partis de l'opposition avaient été réduits, lant plusieurs mois, à la clan-

Réouverture de la Conférence nationale

« Certains chefs d'Etat ofricains ont dit haut et fort qu'ils ne vou-draient pas du multipartisme, et on ne leur dit rien! Certains ont dit qu'ils refusuient la Conférence nationale, et on ne leur dis rien!», s'est encore étonné M. Mobutu, citant notamment son « ami » kényan, le président Daniel Arap Moi. «Lui. on le laisse tranquill on investit chez lui », a insisté le maréchal Mobutu, qui s'est plaint à nouveau de «l'ingérence de la France » dans les affaires infé-

ZAIRE : retranché derrière ses certitudes

Le président Mobutu affirme

rieures du Zaire. Qualifiant de « Irès grave » la "crise" que connaît son pays, le président Mabutu a prané un rapide « resour à l'untorité de l'Eint », une tache assez incernaine mais neanmoins prioritaire que se voit assigne le « gouvernement de combat » de M. Mungul Diaka. Cc dernier, conformément au vœu du président, s'est engagé à faire démarrer au plus vite les travaux de la Conférence nationale. Ouverte le 7 août, elle s'était table foire d'empoigne, l'opposition reprochant notamment au gouvernement de l'époque de vouloir imposer une majorité de paeudo-déléguéa procbes du régime. Les «travaux» de la Conférence nationale avaient été suspendus une nouvelle et dernière fois le 20 septembre, à la veille

des émeutes de Kinshasa. En l'état de décomposition avancée où se trouve désormais le

telle conférence pourrait se tenir décemment. Mais il est vrai que la grandes caractéristiques de la seene politique zaïroise. Pour l'heure, le président Mobutu sentble soucieux de montrer qu'il reste maître à bord. « Nous reprenons la situation en main », a-t-il conclu.

CATHERINE SIMON quante parachutistes belges se novembre. Le ministre belge de la défense, M. Guy Coeme, a fait cette annonce samedi, deux jours après le départ des militaires francais. - (.1FP.)

□ LIBÉRIA : les combats enntiment malgré l'accord de l'amonssonkro, seion M. Charles Taylor. - Le président du Front national patrioti-que du Libéria (FNPL), M. Charles Taylor, a accusé, dimanche novembre, le président sierra-léonais Joseph Momoh de permettre aux aneiens soldata du dictateur Samuel Doc retranchés dans son pays de « luncer des attaques répé-

qu'il «reprend la situation en main» décence n'a jamais été une des

☐ Les parachatistes belges devaient partir lundi. - Les sept cent cintrouvant encore au Zaire, depuis leur intervention à la suite des émeutes de septembre, devaient avoir quitté le paya lundi 4

ZAMBIE: après sa victoire sur M. Kenneth Kaunda

# M. Chiluba, nouveau chef de l'Etat lance un appel contre « la corruption les mensonges et la dictature»

Le nouveau président zambien. M. Frederick Chiluba, a entamé dimanebe 3 novembre des consultations sur la formation d'un gouvernement, après sa victoire lors des élections présidentielle et législatives de jeudi, contre M. Kenneth Kaunda, qui était au pouvoir depuis vingt-sept ans (le Monde daté 3-4 novembre).

Selon des résultats partiels, Seinn des resultats partiels, M. Chiluba a obtenu pres du double des suffrages recueillis par le président sortant, 850 587 voix. contre 470 767. Son pari, le Mouvement pour le multipartisme et la démocratie (MMD), emporterait 116 des 150 sièges de l'Assemblée. contre 25 au Parti unifié de l'indépendance nationale (UNIP) de pendance nationale (UNIP) de M. Kaunda. Contre toute attente. la participation n été faible, de l'ordre de 40 %.

« L'ère des dictoteurs, de l'hypocrisic et des mensonges est finie en Afrique », a déclaré le nouveau chef de l'Etat lors de son investi-

tées» contre ses hommes, à la frontière entre les deux pays, a rapporté la radio du FNPL II a estimé que ces affrontements constituaient « une violation de l'accord de Yamoussoukra» (le Monde du vendredi 1º novembre). - 1.4FP.)

intégristes unt été arrêtés. - Le mouvement intégriste interdit Adl

ture, samedi. Près de cent mille personnes avaient attendu plusieurs heures en plein solcil pour entendre M. Chiluba prononcer son discours inaugural, un appei passionné et émouvant pour une « nouvelle Zambie » libre de « toute corruption, répression et dictature ». Sous les ovations, il a comparé l'élan de la nouvetle démocratie zambienne à « un puissont lleuve nfricain, jaillissant librement de sa SOUTCE \*.

« Nous quintons in Zambie profondément émus et transformés par ce moinent historique», a pour sa part déclaré l'ancien président américain Jimmy Carter, qui se trouvait à la tête d'une délégation d'abservateura internationaux. «Chaque sois que nous parlerons de démocratie, nous rappellerons le modèle exemplaire de la Zambie vers une transition pacifique ». a-t-il ajouté. - (.1FP, Reuter.)

wal Ishan a annoneć, dimanche novembre, l'arrestation, la veille de soixante étudiants intégristes à l'université d'Ouida, dans le nordest du pays. Cette opération de police a cu lieu après les affrontements des 25 et 29 octobre, à Fez et à Oujda, entre des étudiants isla- MAROC : soixante étadiants mistes et gauchistes, dont une cinquantaine doivent être jugée cette semaine. - (AFP. Remer.)

# **AMÉRIQUES**

# Haïti divisée contre elle-même

Un fossé infranchissable s'est creusé au sein de la société sur la question de l'opportunité du retour au pouvoir du Père Aristide

e'est ou'il oarlait trop. Un discours

PORT-AU-PRINCE.

de notre envoyée spéciale

car: là-bas, c'est la rue qui parle; ici, ce sont lo loi et la Constitu-

tion », a estimé samedi 2 novem-

bre le maréchal Mobutu lors d'une

conférence de presse improvisée

sur son yacht, le Kumantyola.

Visiblement agace que l'on puisse comparer Kinshasa à Tananarive,

le chef de l'Etat a tenté de mini-

miser la portée des récentes initia-

tives de son opposition. Le «gou-vernement-bis», dont les ténors de

l'Union sacrée zniroise ont

nnnonce la formation, ressemble

pourtant à s'y méprendre à celui

que les opposants malgaches ont tenté d'imposer il y a quelques moia, en aigne de défi nu régime

« C'est à cause de vous [les Fran-

çaia] que mon pays se retrouve

avec deux gouvernements», a tout d'abord lancé le président Mobutu, avant de se reprendre et d'affirmer

qu' «il n'y n pas deux gouverne-ments» au Zaïre mais bien un seul

- celui que dirige, depuia ven-

dredi, M. Mungul Diaka. Quant

au ebef de file de l'opposition,

M. Etienne Tshisekedi, qui a briè-

vement occupé les fooctions de

premier ministre avant son limo-

du président Ratsiraka.

ele Zaire n'est pas Madagas-

ordonné ces exoctions opparemment spontanées». « Mais, ajoutent les auteurs du rapport, Aristide de notre envoyé spécial doit être blâmé pour n'avoir pas utilisé son exceptionnelle autorité morale pour condamner vigoureusement ces actes de violence. » Les auteurs du rapport, qui demandent sans équivoque le retour au pou-voir du président Aristide, énumèrent une série de mesures positives adoptées sous son gouvernement en matière de défense des droits de l'homme : abolition du système des «chefs de section» - les supplétifs de l'armée qui faisaient la pluie et le beau l'emps dans les campagnes, - efforts pour mettre juger les crimes du passé, volonié de réformer les prisons et de créer leur de France, M. Jeanune police séparée de l'armée. « En fait, le problème d'Aristide,

> souvent exalté qui affolait les bourgeois. Mais qu'a-t-il fait concrète-ment contre la bourgeoisie? Rien: pas de notionalisotions, pos de mesures socioles, pas même de début de réforme agraire», affirme un chef d'entreprise, beaucoup plua préoceupe par les effets de l'embargo décrété par l'Organisatioo des Etats américains (OEA) one par les tirades de président renversé. « Un embargo, ajoute-t-il, qui frappe les commerçants et les industriels honnêtes et qui va permettre aux contrebandiers et aux trafiquants de tout poil, ceux-là mêmes qui ont financé le coup d'Etat, de s'enrichir dovontage. » Contre cet « effet pervers », Washington envisage de geler les avoirs aux Etats-Unis des familles impliquées dans le coup de force. Aristide s'est efforce d'assainir la fonction publique, de gérer décem-ment les fonds publics, les impôts

> > explique un banquier. Du côté des partisans du Père Aristide, réfugiés dans la clandestinité. l'heure est à l'autocritique. «C'est vrai qu'on paie très cher notre manque d'organisation », reconnaît le chef de cabinet d'un ministre du gouvernement de M. René Preval. Surpris par la brutalité de la répression qui a largement baillonné la presse, les dirigeants de Lavalas - le mouvement du Père Aristide - restent coupés de la population un mois après le coup d'Etat. Le président renversé n'a pas fini de payer les conséquences de son attitude vis-àvis de la classe politique et des

ce coup d'Etat est l'ultime tentative

du petit groupe de brasseurs d'né

faires qui n'acceptent que la cor-ruption comme mode de gestion»,

ou consulter sa mojorité parlementaire au lendemain des élections, il o créë un réflexe corporotiste du législatif contre l'exécutif », souligne un député.

Certains parlementaires demeurent violemment hostiles au retour du président Aristide. Plusieurs sénateurs concoctent une «opération persuasion » visant à le mettre en accusation pour «cause de haute trahison et de crimes», dans l'hypothèse où il reviendrait.

Concessions

D'autres parlementaires appartenant à la gauche sociale-démocrate s'efforcent au contraire de préparer les négociations pour le relour du président constitutionnel, qui doivent s'ouvrir cette semaine, sous l'égide d'une mission de l'OEA. Cette démarche appuyée par divers secteurs de la société civile (secteur privé et enseignants ootammeot) viae à obtenir des concessions et des garanties réciproques du président Aristide, du

Parlement et de l'armée. L'un des points-clés de la proposition consiste à créer le plus rapidement possible une force de police séparée de l'armée. C'est précisément l'une des réformes que le président Aristide avait voulu mettre en œuvre et qui avait mécontenté les militaires. Du côté de l'OEA, on affirme vouloir évi-ter qu'a Aristide ne finisse comme Benigno Aquino » (opposant au régime de Ferdinand Marcos assiné en 1983 à sa descente d'avion). L'armée, le dos au mur. demeure le principal obstacle au retour du président. «Si quelques officiers légalistes ne font pas quel-que chose pour sauver la face, c'est ute l'institution militaire qui sero définitivement condomnée », affirme un diplomate.

JEAN-MICHEL CAROIT

COLOMBIE: la guérilla a tué cinq personnes près d'un oléoduc. -Une embuscade de la guérilla fait cing morts près d'un oléoduc en construction dans le nord-ouest de la Colombie, a-t-on appris dimanche 3 novembre de source proche des services de sécurité. Les guérilleros ont fait sauter la route au passage d'un camion transportant ouvriers et soldats près de Remedios. Quatre soldats et un civil onl été lués sur le coup. - (Reuter.)

**ETATS-UNIS**: la préparation de l'élection présidentielle de 1992

# M. George Bush entre en campagne

Les « primaires » de l'Iowa et du New-Hampshire ouvriront l'année électorale dans les premiers mois de 1992, Mais le président Bush a pratiquement commencé sa campagne pour un second mandat, même s'il n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle de novembre 1992.

WASHINGTON

correspondance

A peine reotré de Madrid. M. Bush s'est précipité à Houston, au Texas, pour défendre et justifier sa politique. A en juger par les divers sondages, sa cote de popula rité, au zénitb après la guerre du Golfe, a fortement décliné, s'élablissant maintenant entre 50 et 65 %. Son aura d'invincibilité s'est estompée... Le président ne peut ignorer également que, dans les sondages, une majorilé (70 %, selon la chaîne de télévision ABC de ses compatriotes estiment qu'i « s'occupe trop de politique étrangère et pas assez des problèmes de son pays ». Aussi a-t-il décidé de réduire de moitié son voyage en Extrême-Orient prévu pour la

fio novembre. A Houston il a répondu sur un ton très agressif à ses critiques : a Ceux qui suggèrent que nous devrions nous retirer dans un cocon isolotionniste vivent nu dix-neuvième siècle. Le destin de l'Amérique n toujours été de diriger, et si j'ai quelque chose à y voir, nous allons diriger. Les grognements des démocrates libéraux ne m'empêcheront pas de diriger.»

Le président Bush, sur la défen-

sive, a conscience du malaise.

pour ne pas dire du mécontentement de larges secteurs de l'électorat victimes de la crise économique. « Nous sommes sortis de la récession », déclaraient les dirigeants à la fin de l'été, mais cette amélioration ne s'est pas matérialisée . L'optimisme officiel a déconcerté ceux qui sont licenciés ou menacés de l'être par leurs entreprises en difficulté. Le président ne peut ignorer non plus l'accrois-(23,6 millions, soit une augmentation de 3 millions sur l'an dernier) vivant de bons alimentaires fédéranx. « Près d'un Américain sur dix dépend du gouvernement pour son alimentotion », disent les démocrates, bien décidés à livrer bataille sur le terrain économique. Le sénateur Mitchell, leader de la majorité, a comparé George Bush à Herbert Hoover, le président de

la grande crise de 1929, « Sous l'administration Bush, le rythme de notre croissance n été plus lent et le nombre des emplois créés plus faible que sous toutes les administrations des soixante dernières années », a-t-il dit.

Le président Bush doit faire également face à des critiques venant de l'aile droite du Parti républicain selon lesquelles il transige troo avec ses advecsaires et manque de fermeté dans la défense des priocipes de la libre entreprise. En fait. l'équipe gouvernementale est divisée. Les uns recommandent au président un vigoureux programme d'action pour encourager la croissance, insistant notamment sur la duction de l'impôt sur les values. Les autres, au contraire, estiment qu'il serait dangereux de remettre en question l'accord budgétaire de 1990 passé avec les démocrates, qui ne manqueraient pas d'accuser le président de favoriser les «riches».

> Des « replis stratégiques »

Au cours des dernières semaines, le président, pour des raisons électorales, a accompli des «replis stratégiques»: d'abord en acceptant un compromis sur le projet de loi contre la discrimination à l'embauche et sur les lieux du travail, un projet auquel il s'étail opposé jusqu'à présent. Une disposition fondamentale de la nouvelle législation est de renverser le fardeau de la preuve. Ce n'est plus à un employé s'estimant victime d'une discrimination d'en faire la preuve ; il appartiendra désormais à l'employeur de prouver que sa politique d'embauche n'a aucun caractére discriminatoire. Ainsi, il sera plus facile aux plaignants d'engager des pour-

La législation nouvelle va directement à l'encontre de six arrêts de la Cour suprême, très restrictifs pour les victimes de discriminations. Aujourd'hui, un employeur qui n'arriverait pas à établir l'absence totale de discriminations scra passible de poursuites et, éventuellement, contraiot de payer d'importants dommages et intérêts. Bref, la loi nouvelle aboutit à imposer aux employeurs un critère d'embauche fondé non pas sur les aptiludes d'un candidat à l'emploi mais sur la proportion dans l'entreprise des représentants des minorités raciales et ethniques et des semmes. Celles-ci sont protegées contre le harcèlement sexuel par la nouvelle loi, qui permet à

demander des dommages et intérets allant de 50 000 francs à 300 000 francs...

> Retour à la politique des «quotas»?

Les adversaires de la loi, se faisant l'écho des employeurs, notent que, pour éviter de prendre les risques d'un procès, les patrons prèféreront embaucher des Noirs, des Hispaniques ou des femmes. Ainsi, disent-ils, la loi aboutira à rétablir la politique des « quotas », à laquelle le président Bush s'était vigoureusement opposé. Pour des ons électorales également, président envisage un contpromis qui prolongerait l'attribution des allocations-chômage. Pour sa campagne, il doit donner l'image d'un président compatissant, attentif au problème du chômage, aux viclimes de la crise, et ménager en particulier l'électorat noir, qui aurait mal accepté son opposition à une législation contre la discrimination raciale, surtout après les scores surprenants du raciste et ancien nazi. David Duke, candidat se prétendant républicain (il est désayoué par l'état-major du parti) au poste de gouverneur de Louisiane. De même, il doit agoiser le mécontentement des grandes organisations féministés et des larges secteurs de l'électorat féminin qui l'accusent de sexisme pour avoir choisi le juge Thomas pour la Cour supreme et avoir traine dans la boue son accusatrice. Anita Hill,

HENRI PIERRE

□ M. Jesse Jackson rennnce à la conrse à la Maison Blanche de 1992. - Le pasteur noir Jesse Jackson, deux fois candidat à l'investiture démocrate pour les élections présidentielles de 1984 et de 1988, a annonce samedi 2 novembre qu'il ne serait pas candidat à la course à la Maison Blanche en 1992. « Je ne chercherai pas à obtenir l'investiture du Parti democrate, a-t-il déclaré dans un discours prononcé dans le quartier de Potomac, a Washington, la capitale fédérale américaine qui, a-t-il dit, « incurne lo crise urbaine et lo nègligenre de la nation». Pour justifier sa décision. l'ancien compagnon du pasteur Martin Luther King a invoqué des raisons familiales. Il a affirmé que sa femme et ses enfants avaient reçu " phis de menaces de mort en deux campagnex qu'attenne autre famille de



A l'occasion d'un colloqua, samedi 2 novembre à Saint-Raphaēl (Var), le Front national a développé ses thèses aur l'écologia. Les Verts et les a lobbies agro-alimentaires » ont été vilipendés, M. Jean-Maria Le Pen a affirmé que le virus du sida est « sûrement » sorti d'un laboratoira militaire américain at M. Bruno Megret s'est prononcé contre le « métissage des races

### SAINT-RAPHAÊL

de notre envoyé spécial

Environ deux cent elnquante « écologiens », barbarisme inventé par M. Jean Marie Le Pen, ont assisté, samedi 2 novembre au Palais des congrès de Saint-Raphaël (Var), à un colloque sur l'écologic organisé par le Front national. Deux cent cinquante adhérents et militants du parti d'extrême droite venus se persuader qu'ils sont les seuls vrais défenseurs de la nature, des animaux et de la civilisation occidentale face aux Verts qui sont, si l'on ose dire, leurs bêtes noires (le Mande du 2 novembre). Au déjeuner, les « éco-logieus » ont dégusté des cailles farcies arrosées d'un rosé de Provence.

Avant cet arrangement culinaire, le président du Front national a assure que le « reau a le droit d'être curessé par sa mère, de voir le soleil, la phile et le vent, de ne pas être enfermé des sa noissance et ne sortir que pour aller à l'abattoir». Applau-dissements nourris, «Ce qui nous meut, c'est l'amour de la pairie et

des homines qui y habitent», a pour-suivi M. Le Pen, après avoir proclame qu'e il ne peut rien sortir de positif d'un mouvement écologiste qui viserait à jouer un rôle dans la vie politique». Scion lui, les Verts ont unc o attitude incohérente qui muit à l'écologie».

En lui succédant à la tribune, M. Jacques Bompard, membre du bureau politique et ancien député de Vaucluse, s'en est pris à «l'agriculture qui exploite la terre au seul profit des lobbies agro-alimentoires», cette terre « déesse de toutes les civilisotions premières », « Le matéria-lisme conduit à la désertification de lo planète», a déclaré M. Bompard, assurant que «le programme qu'im-posent les mondialistes est celui de lo mort intellectuelle et physique de l'Occident».

### Pour une «écologie de l'amour»

Partisan de « la cause de la défense onirnale» qui veut « rencon-trer lo nature avec, à la main, un bouquet de fleurs », M. Jacques Tau-ran, député européen et membre du bureau politique, a remarqué, pour le regretter, que « la tradition ser merveilleusement » certains chasseurs. « Présentez-naus un statut de la chosse acceptable», a-t-il lancé à ses « amis chasseurs ». « De l'élevage cancentrationnaire à l'alimentation chimique, s'est lamenté M. Tauran, la brève vie des animaux est un incessant calvaire.» Il a condamné « Monsieur Tout-le-monde qui rejette le chien errant sans même lui donner un peu d'eau», avant de préciser que «le Front national est favorable à une charte de l'animal».

seur de la faune qui siège au comité défense de la vie, de la nature et de l'animal (CNDVNA) du Front national (1), a assuré que «les animaux s'odoptens très bien oux milieux crèes par les hammes» et a souligné que « nos villes sont devenues un paradis pour les oiseaux». « Dans bien des cas, on peut laisser jaire la nature» car « un équilibre s'établit dans le déséquilibre», a-t-il affirmé, développant ainsi une thèse naturiste peu prisée par M. Le Pen.

Selon M. Hubert Fayard, membre du comité central et de la commis-sion chasse-pêche du parti d'extrème droite, protecteur du saumon, « composante de notre patrimoine cultu-rel v. et fevorable à la gestion de la faune, «le consensus a été trouvé au Front national entre ecologistes et chasseurs ». M. Fayard s'est désole « de voir les jeunes enfants connaître la faune africaine et ignorer la faune françaises et il a dénoncé «le pompage excessif de l'eau pour la culture du mais».

Dans une intervention qui était le pivot de ce colloque, M. Bruno Megret a fustigé «l'écologisme, seul avalar de la gauche pouvant lui permettre un renauveau idéologique», qui est développé par les Verts, «ersatz du marcisme qui trahit l'éco-logie». Le délègué général du Front national a accusé les amis de M. Antoine Waechter — «La plupar, a-t-il affirmé, sant d'anclens dirigeonts d'extrême gauche» - de prati-quer une «escroquerie doctrinale» et de diffuser un « message intrinsèque ment cosmanolite». Citant Maurice Barrès, Charles

Maurras et Alexis Carrel, il a affirmé que «l'évologie véritable va

(...) Elle pose conme essentielle la preservation du milieu ethnique, culturel et naturel de notre peuple ».
Pariant du peuple français comme d'nne « espèce », M. Megret a ajouté: « Nous ne voulons pus être les mammouths ou les pandas de l'espèce humoine. » Après avoir dénonce les Verts, coupables d'« accepter une immigration massive qui vient transformer nos cités en villes arabes», le dirigeant d'extrême droite e conciu : « Pourquoi se battre pour la préservation des espèces ani-males et occepter, dons le même temps, le principe de disparition des races humaines par métissage généra-

Tonnerre d'applaudissements. A cet instant precis, M. Megret volait la vedette à M. Le Pen. Dans son introduction au colloque, pourtant le président du Front national evais fait son effet, en assurant, dans un autre registre, que «le sida n'était pas sorti d'une relation entre une dame africaine et un singe vert, mais d'un loboratoire américain es

Après une séric d'interventions d'mégale qualité, il ne restait plus à M∝ Alika Lindbergh, présidente du CNDVNA, qu'à se prononcer pour une «écologie de l'amour» et à préciser que «89», sans doute 1789, avait été une «grande année» car celle de «l'introduction du chrysanthème en France». «Un point de vue d'artiste», comme dit Mª Lind-

(1) M. Théodore Monod, membre de l'institut et président du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC), a récemment quitté ce comité.

Les relations entre l'opposition et l'extrême droite

# M. Poniatowski: le risque encouru avec le PS et le PC est dix fois plus grand que celui présenté par le Front national

Dans un entretien eu Journal du M. Michel Poniatowski, sénateur (UDF-PR) du Val-d'Oise, souhaite que le conseil national de l'UDF, qui doir sc tenir les 9 et 10 novembre à Paris, « ne ferme pas les portes aux solutians politiques qui peuvent se révéler, un jour, nécessaires. » Le président d'honneur du Parti républicain pense en effet que, des les prochaines élections régionales, des accords entre le Front national et les élus du RPR et de l'UDF s'imposeront de plus en plus.

« Des régions fonctionnent avec de tels accards, explique-t-il. Demain, elles seront plus nambreuses. Lorsque nous connaitrons les résultats des prochaines élections régionales, il est évident que des discussions et des arrangements interviendront. Hypocrisie est ton nom de dire le contraire (...). Qu'on laisse les élus locaux faire ce qu'ils ant à faire, negocier comine il canvient paur écarter socialistes et communistes. Reaucoup d'ailleurs le font très bien sans se laisser intimider par des débats d'état-major, A quoi bon des eris de matamore qui se diluent dans le murmure des négociations? Ils ne peuvent qu'aggraver les antagonismes. »

Se demandant si M. le Pen est a vraiment raciste et antisémite » («On ne lui a jamais posè la ques-tion officiellement et je la lui poseral surement », dit-il), le sénateur du Val-d'Oise estime que « le ris-

reponse attendue par une opinion inquiète dont plus d'un tiers par-

tage désormais les idées du Front

national en matière d'immigration.

Communiquer

mériterait pourtant d'être forte-ment nuancé. D'abord, la France

ne se porte pas plus mal - loin de

autrement .

Le catastrophisme ambiant

que ses grands voisins. La

dix fois plus grand » «Il n'est pas M. Michel Ponistowski, parce qu'il parce qu'il s'agit de la droite, mais parce qu'il s'agit de la France. de contraindre la classe politique regarder en face les réalités s

Réagissant, dimanche 3 novembre sur FR 3, à ces prapos, M. François Léotard, l'autre président d'honoeur du PR: « a regretté » les déclaratinos de M. Michel Poniatowski ami ne prend pas en compte cette réalité affreuse depuis dix ans. que M. Le Pen s'appuie sur M. Mitterrand et que M. Mitterrand s'appuie sur M. Le Pen. » « M. Poniatowski, a ajouté M. Léotard, est dans lo situation d'un berger qui dit; l'ai deux cent cinq bètes, donc j'en ai plus que celui d'à côté qui en a deux cents. Il oublie de dire au il a deux cents moutons et cinq loups. C'est une fausse addition » Invité le même jour du Forum

39

RMC-L'Express, M. François Bayrou, secrétaire général de l'UDF, a déclaré que M. Michel Poniatowski as exprimait en son nom ersonnel» et annoncé qu'il aonartiendra au cooseil national de l'UDF de «s'exprimer démocrati-

Lire page 29 la chronique de Pierre Georges

# Ecologie raciale

par Olivier Biffaud

pourrait être rassurant de voir le Front netlonel pertir benoîtemant, comme tout parti politique qui ae respecte, à la êche eux voix. Lorsque M. Jean-Marie Le Pen et ses emis entreprennent à leur tour, eprès le PS, le PCF et le RPR, de séduire l'électorat écologiste, leur différence ravendiquée, celle qui distinguerait leur formation de la « bande des quatre » ou des «partis de l'éteblissement», se révèle pour ce qu'elle est : pure rhétorique.

Leur démarche a, cepandant, un autre effet. Elle met en évidence la différence réelle qui sépare le Front nationel des partis démocrates et républicains. Cette différence, qui, elle, est inavouée et même niée par la formation d'extrêma droite, n'échappe pes aux Français : 81 % d'entre eux, selon le sondege de la SOFRES publié par le Monde du 25 octobre, considèrent la Front national comme un parti «raciste». Il ast vrai que M. Michel Poniatowski, qui consacre ses abondants loiaira, dapuie quatorza ans, au vagabondage idéologique, fait par-tie des 19 % qui en jugent eutrement ou cui en doutent, maia cela ne fait pas una preuve.

Les propos tenus par M. Bruno Megrat, semedi 2 novembre, à Saint-Raphael, à l'occesion d'un colloqua orgenisé par la Front national sur l'écologie, montrent qua le « détour vert » du parti d'axtrêma droita mat à nu lea idées qu'il se défend, ordinaire ment, d'agiter. A qui le délégué général du Front national fara-t-il défensa de le « raca blancha » quand il reproche aux Verta da sa préoccuper da la « préservation des espèces animalea » sans souci de la « disparition das reces humaines par métissage généra-

M. La Pen at ecs partisana prennent soin, d'habitude, de sou-

ligner qu'ils dénoncent « l'immigration » et non pas les immigrés, ce qui sous-entand qu'ils ne condamnereient pas le métissage de la société française - ils ne peuvent ignorer que treize milliona da Français ont des origines étrangères proches -, mais l'entrée de nouveaux immigrents dans une situation économique qui na permettrait pas da les Intégrer.

Bien loin de cette argumentation epperamment receveble - et tenue pour telle par une partie de l'opinion, - le diecours da M. Megret, doctrinaire du parti de M. La Pen, révèle une conception « raciele », sinon reciste, de le société. Déjà, la propagande de cette formetion comporte una affiche au message laconique, mais transparent: « Quand nous erriverons, ils partiront. » Chacun comprend que ce sont bien les immigrés qui, ici, sont visés. De même, le Front national at aa presse satellite aont les seuls à désigner obsessionnallament les juifs comme une catégorie de la population française qui nécessitereit une ettention particulière.

nal parte clair: pour lui, les Français forment une « espèce », assimilable eux espèces animales et, comme certaines d'antre ellea. menacée par la destruccion de son « milieu athnique, culturei et naturel ». M. Megret fait einsi revivre le fantaama d'una humanité «naturelle », qua le nature divisereit en «aepècas», alors que le communauté scientifique a, depuis longtamps, feit litière das élucubradons tendant à faire du patrimoine génétique la base das différences culturelles. Ce discours à prétention théorique ne peut dissimules se vocetion électoraliste en direction da caux das Français qui cherehant dana una mythiqua identité naturalla un ramèda à

# Lancinante immigration

Le professeur Schwartzenberg, candidat dans les Alpes-Maritime peut se poser en défenseur de l'aidentité française». Et le présil'aidentité française». Et le prési-dent de l'Office des migrations internationales peut dénoncer avec force certains aspects de l'islam...

Dans ce grand déballage, il y a le pire et le meilleur. Certains dérapages verbaux, destinés à pêcher des voix, ont des effets dévastateurs. Mais tout n'est pas que dérapage et manœuvre électorale. On ne pouvait continuer longtemps à occulter des questions genentes sous prétexte que le Front national s'en était emparé et à traiter de raciste quiconque exprimait ses peurs maladroite-

d'hui que l'immigration est un sujet capital qui devrait ètre soustrait aux jeux politiciens. Jamais, pourtant, le «consensus» n'a paru eussi éloigné. La droite ne veut pas d'un «front anti-Le Pen» qui nerait au dirigeant d'extrême droite le monopole de l'opposition.
Au RPR comme à l'UDF, l'heure est plutôt à l'«affirmation d'identité», quitte à se démarquer artificiellement du Parti socialiste. Mais les dirigeants de la droite se rendent bien compte du cercle vicieux dans lequel ils se trouvent: pour empêcher M. Le Pen de s'approprier l'immigration, il faut parier de ce sujet; or on ne se fait entendre qu'en parlant fort; et chaque fois qu'on en parle fort, la polémique bénéficie au Front national...

### L'impossible consensus

Le pouvoir n'est guerc plus avantagé. Il lui est interdit désormais, sous peine de suicide électoral, de revenir à une politique « de gauche» en matière d'immigration. Il ne lui est même pas possible de braquer tous les projecteurs sur l'«intégration»: ce concept posi-tif, qui s'est popularise à une vitesse remarquable, se trouve

aujourd'hui éclipsé par les flux migratoires. Les Français voient ou croient voir - autour d'eux de plus en plus d'étrangers. Ils ne se demandent pas comment les inté-grer mais comment les empêcher d'entrer. Et de nombreux maires font valoir que leurs efforts d'inté-



gration sont réduits à zéro parce que, chaque semaine, de nouveaux immigrés illégaux s'installent dans

leurs communes.

Depuis qu'il a été nommé
ministre de l'intégration, M. Jean-Louis Bianco n'a pas en beaucoup le temps de s'occuper de ce thème qui pourtant le passionne. Il a dû se faire pompier pour éteindre ou prévenir des incendies : deman-deurs d'asile déboutés, jeunes des banlieues... Le pouvoir est sur la défensive. Il ne se sent à l'aise que

Grande-Bretagne, qui tolerc des Grande-Bretagne, qui tolère des communautés etbniques organisées, se prépare des lendemains difficiles. L'Italie, passée sans préparation de pays d'émigration à pays d'immigration, est en train de découvrir toute l'ampleur du problème. Quant à l'Allemagne, la violence raciale s'y manifeste chaque jour. Même si la guerre du Golfe a laissé plus de traces en France qu'on ne le dit, même si le climat reste tende dans heaucone climat reste tendo dans beaucoup de quartiers et si une «explosion»

dens une attitude morale, pour dénoncer haut et fort les dérapages les rapports cotre Français et immigrés soot relativement corverbaux de tel ou tel dirigeant de droite. Mais ce o'est pas la Une autre raison de nuancer le

d'actions en cours pour améliore la situation. Sans parler de l'intégration - tâche de longue haleine, difficile à mesurer, qui occupe des centaines de milliers de responsables politiques locaux, d'enseignants et d'animateurs sociaux - il faut reconnaître que le gouverne-ment s'est engagé de manière plus sérieuse que précédemment dans la lutte contre le travail clandes-tin : la loi votce le mois dernier par les dépotés e donné aux contrôleurs de l'URSSAF le pouvoir de vérifier la régularité du séjour des salariés; elle a aggravé les sanctions contre les employeus en rendant responsable toute la chaîne de sous-traitance; et, parallèlement, les peines ont été renfor-cées contre les passeurs, les transporteurs et les logenrs de

Encore faut-il l'expliquer aux Français. Le pouvoir n'a toujours pas trouvé la bonne manière de parler d'immigration. Répéter à longueur d'année que le nombre des étrangers est stable, que son pourcentage n'a gnère varié depuis les années 30, ne convaine personne. Ce qui préoccupe les Frasquis, ce n'est pas le nombre de personnes juridiquement étrangères mais celui des immigrés non européens et de leurs enfants. Il faoriait pouvoir explicites à l'entition drait pouvoir expliquer à l'opinion que les frontières ne peuvent être totalement étanches, qu'une expul sion est souvent difficile à réaliser que l'immigration est une réalité vivante, avec des personnes qui entrent et des personnes qui sor-tent, des gens qui naissent, des geos qui meurent, d'antres qui

deviennent français...

Des progrès ont été faits dans l'établissement de statistiques et leur publication régulière. Mais il manque encore nne véritable politique de communication, conduite au plus hant niveau. Non pas pour assèner des slogans faussement rassurants, mais pour aborder le surants, mais pour aborder la question dans sa complexité. Il n'est pas sûr que cette franchise serait moins payante électoralement qu'nne attitude de silence

ROBERT SOLÉ

# LE CLUB DE LA PRESSE REÇOIT **PIERRE BEREGOVOY**

Débat animé par Jean-Pierre Elkabbach

EURÖPE1

#e- --Free Comment 44 FSR4 .... . West of the second the same 数 そった

1.0 1000 1 See See 1.00 . 🚁 . . . . . Maria Maria · · 5× 14 1 km - 1 And the second second 444

91-Y-12 44.4 A ...... 10.5 M 100 50-2 - 7 Market - - Comment 7.0 D ---200

.....

200

feather . .

おおか.--

Sec. 10720113 William . 120 y, 2, . . . .

\$ 74.00 200 -4

L'offensive contre M. Mitterrand

# M. Bayrou: «Il faut changer de président de la République»

Participant, dimanche rité et de président de la Républi-3 novembre, au Forum RMC- que.» L'Express, M. François Bayrou a demandé la démission de M. François Mitterrand.

«SI M. Mitterrand était juste dans ses idées. a explique le secrétaire général de l'UDF, il devrait reconnaître l'échec de ce qu'il défend depuis vingt ons maintenant, l'échec des promesses qu'il avait faites, l'échec de lo politique qu'il mène, et il devrait s'en aller. Parce qu'il ne suffit pas de changer les exécutants, il faut aussi changer l'inspirateur (...). Et je dis que, pour ovoir le changement complet, le changement profond qu'il nous fout aujourd'hui, il faut changer ò lo fois de majo-

Le débat sur les institutions

### M™ Simone Veil: une VI<sup>c</sup> République

Invitée, dimanche 3 novembre, de « L'heure de vérité » sur Anteaae 2, M= Simone Veil a souhaité une réforme profonde des institutions. « Je pense, a-t-elle expliqué, que des modifications ne suffirent pas. Il en fout plus, Il fout un choc. Aujourd'hui, on souffre d'une dyarchie à la tête de l'Etat. On aggroverait cette dyarchie si on renforçait le poids du premier ministre. Il fout une VI- République, avec un système présidentiel qui est d'ailleurs dans lo logique du système actuel. Sans premier ministre, je crois que la situation seroit beaucoup plus

a Dons lo perspective européenne, où le conseil européen est en train de prendre de plus en plus d'importance, a aiguté l'ancienne présidente du Parlement eurover très déphasés par rapport aux autres pays en ayant un gouverne-ment dont le chef ne va pas au conseil europeen.

Interrogé sur l'éventualité M. Bayrou souhaite « qu'on ne prenne pas le problème de la même manière qu'en 1986 ».

### Une motion de défiance

qui est d'orienter la campagne électorale autour du véritable inspirateur de la politique qui a été un ethet, t'est-à-dire outaur de M. Mitterrand. Il est normal que les Français qui veulent changer de politique en 1993 votent outont contre une majorité et contre un gouvernement que contre un prési-dent de la République».

«S'il y o une majorité de Franais, poursuit M. Bayrou, qui s'expriment contre lo politique que M. Mitterrand a inspirée (...). lorsqu'un président de la République ne réussit pas à trouver une majorité paur ses idées ou bout de douze ans de pouvoir, alors il fout qu'il en tire les conclusions et qu'il en aille (...). Orientons la campagne pour que M. Muterrand, à la simple lecture des résultots des élections législotives de 1993, lise la motion de défiance, la motion de censure que l'opinion publique fronçoise oura tronsmise en

n M. Lang est la personnalité politique préférée des 16/24 aus. – Selaa un sandage réalisé le M. François Mitterrand (47 %) et M. Lionet Jospin (38 %). De même, 17 % de l'échantillan estime que M. Lang serait le premier ministre le plus proche des préoceupations de cette classe d'âge, devant M. Jacques Chirac (12 %) et M: Michel Noir (10 %).

d'une nouvelle cohabitation,

li propose « une outre approche

26 octobre par l'institut CSA auprès de 500 jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans, et publié dans le Journal du Dimanche du 3 novembre, 57 % de l'échantillon estime que M. Jack Lang est proche des préoceupations des 16/24 ans. M. Lang devance M. François Mitterrand (47%) et

Sous la IVe République

# La brève expérience du Front républicain

L'idée d'un « front républicain » e été avancée récemment par plusieurs dirigeants politiques, que ceux-ci l'approuvent ou la rejettent. Ainsi M. Pasqua, devant le congrès du RPR le 27 octobre, a-t-il dénoncé le \* breuvage » que préparerait M. Mitterrand sous le nom de «grande coalition» ou de «front républicain ». M. Alain Carignon, maire de Grenoble, a souhaité pour sa part «un front républicain de ceux qui veulent réformer la vie publique». D'autres y voient un moyen de faire barrage au Front national. L'expression de «front républicain » fait référence à l'expérience réalisée en France en 1955-1956. Le rappel des événements met en évidence les ressemblances (la volonté d'ouverture du Perti socialiste) et les différences (le rassemblement souhaité par certains contre l'extrême droite) entre catte expérience et celle que l'on évoque aujourd'hui sous le même nom.

A l'automne 1955, Edgar Faure, président du Conseil depuis février, soubaite dispaser d'uae majorité parlementaire plus cohéreate pour achever sa politique marocaine sous le signe de « l'indé-pendance dans l'interdépendance ». pour régler l'affaire d'Algérie où la rébellion se développe depuis an an et pour redresser la situation économique. Il ne veut pas attendre juin 1956, fin normale de la législature. De plus, l'opposition de gauche progresse sous la conduite de Pierre Mendès France, devenn président du Parti radical en novembre, tandis que l'agitation s'accentue avec le mouvement de contestation des commerçants et artisans mené par M. Pierre Ponjade, un papetier de Saint-Céré

Pour eagner de vitesse ces oppositions. Edgar Faure envisage de dissoudre l'Assemblée nationale. mais il accepte qu'auparavant la loi électorale soit modifiée. En

effet le système de liste majoritaire départementale à un tour, avec apparentement, panachage et vote préférentiel, en vigueur depuis 1946, est de plus en plus conteste. Le retour au scrutia d'arroadissement majoritaire à deux tours est défendu par le ministre de l'intérieur, M. Maurice Bourgès-Maunaury, tandis que le ministre des affaires étrangères. M. Antoine Pinay (indépendant) et les ministres MRP y sont hostiles. Pierre Mendès France prend, lui. aettement position en faveur d'un tel scrutin

Des débats agités se déroulent au Parlement. Le nœuveau scrutin est même adopté par l'Assemblée, mais le vote définitif ne peut intervenir car le 29 navembre, sur une question de pracédure la confiance est refusée à Edgar Faure par 318 voix contre 218. Parmi les opposants figurent les communistes, les socialistes SFIO de Guy Mollet, les républicains sociaux (gaullistes) de M. Jacques Chaban-Delmas, tandis que l'UDSR de M. Mitterrand et les modérés se divisent. Seul le MRP. partisaa de la praportionnelle, demeure fidéle dans son ensemble au président du Canseil. Mais beaucoup de ces votes sont davantage guidés par des considérations tactiques que par des convictions politiques ou par le choix détermiat en faveur d'un made de scrutin. Le 2 décembre, l'Assemblée est dissoute, sans que la loi électarale soit modifiée, On votera donc le 2 janvier 1956 selan le système des apparentements.

### Un cartel electoral

Cette date sera aussi fatale à Edgar Faure qu'elle le fui dans des circonstances comparables à Mac Mahoa en 1877, ne lui laissant le choix qu'entre « se soumettre ou se demettre ». Dix-huit partis ou groupements sont admis à présen-ter des candidats alors que dix sont refusés pour n'être pas en mesure de figurer dans au moins trente départemeats. Pour tirer profit du mode de scrutin, les partis se regroupent en quatre grands courants : les communistes, la majorité sortante (RGR, que pré-side Edgar Faure, MRP et CNIP), le mouvement Poujade dénommé Union et Fraternité française et enfio le Front republicain, sorte de cartel electoral créé pour la cireonstance. Celui-ei regroupe les opposants à la majorité sortante et plus precisement à Edgar Faure. e'est-à-dire la SFIO de Guy Mollet, le Parti radical de Pierre Mendes Fragee, une fraction de l'UDSR conduite par M. François Mitterrand et une partie des républicains sociaux autour de M. Chaban-Delmas.

Le combat est sans pitié entre la SFIO et le MRP, Guy Mollet estimant même que ce dernier est « un parti qui ne devrait pas exister». Il est également apre au sein du Parti radical entre fauristes et mendésistes. C'est pour parer au plus presse et tenter de constituer avant la lettre ade « nauvelle gauche» que les amis de Pierre Mendès France fargent à la hâte la farmule de « Front républicain » que lance l'hebdomadaire l'Express, de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ce cartel ne se manifestera concrètement que par deux communiqués signés par les chefs des partis, anificiellement et farmellement associés, MM. Mendès France, Guy Mollet, François Mitterrand et Chaban-Delmas, Mais surtaut, l'Express public des tistes de candidats en accordant à ceux du Front rénublicain un label. figure par le bonnet pbrygien.

En realité, chaque parti composant cette «unian» se préoccupe surtout de sa propre clientèle. En consequence, les accords d'apparentement seront particulièrement éclectiques, certains mouvements du Front républicain s'alliant avec d'autres qui n'en étaient pas membres au même qui en étaient les adversaires, comme le RGR ou le MRP (dans la Nièvre, M. Mitterrand s'allie avec le RGR d'Edgar Faure), au encore préférant aller seuls au scrutin sous leur seule étiquette (comme Guy Mollet dans le Pas-de-Calais et Pierre Mendes France dans l'Eure).

Si l'affaire d'Algézie prend une importance croissante pendant la campagne électorale, c'est l'émergence du mouvement Paujade qui provoque la surpise la plus totale. Ea effet, les députés UFF se retrouvent à 52 (dont M. Jean-Marie Le Pen) alors que les rapports

les plus pessimistes des préfets n'en prévoyaient qu'une dauzaine et qu'aueun leader national n'avair pressenti cette vague. L'électian du 2 janvier 1956 aboutit donc à un résultat paradoxal : il n'existe plus à l'Assemblee nationale que des minorités. Les deux vainqueurs relatifs du scrutin sont le mendésisme et le poujadisme. Mais le Front républicain, qui revendique le pouvair, souffre de deux handicaps : le manque d'alliés et le trop-plein de leaders.

### Les « majoritės d'idées »

Le président de la République René Coty, chaisit Guy Mallet camme chef du gouvernement. l'estimant plus apte à régler le probleme algérien, Pierre Mendes France n'accepte pas le portefeuille de l'éconamie et des finances et Guy Mollet refuse de lui danner eclui des affaires étrangères. Le député de l'Eure; leader du Front républicain, se résigne à n'être que ministre d'Etat sans portefeuille. Pas paur langtemps, puisque le 23 mai il remet sa démission en avançant comme raison officielle son désaccord sur la politique algérienne. Bien que les autres ministres proches de lui demeurent au gouvernement, le départ de Pierre Mendès France sonne le glas du Front républicain.

Cette recherche d'un dépassement des elivages partisans devait, seize ans plus tard, exciter la verve fertile d'Edgar Faure, qui s'effarçait de théoriser les pratiques des Républiques antérieures destinées à décrisper les antagonismes. En novembre 1972, à Beaune, l'ancien président du Conseil, alors ministre des affaires saciales du gouvernement Messmer, lancait le concept de « majorités d'idées». Celui-ci devait avair un grand succès médiatique mais bien peu de résultats concrets. Cet avatar tardif et avarté du Front républicain, dù à l'imagination de l'aacienne victime de cette formule, montrait amèrement qu'une simple idée ne pouvait remplacer une majorité.

ANDRÈ PASSERON



le marché en panne ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES - 12 RUE DU CHAIGNOT 21000 PIJON - TEL: 80 30 97 76

**POLOGNE:** 



### INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA

California State Approved University · A.C.B.S.P. - Public Benefit Corporation 220 Montgamery Street San Francisco CA 94104

### MBA Master of Business Administration Université à San Francisco spécialisée en management international, associant une pédagogie active à l'experience d'un projet personnel/professionnel programme américain unique

dans son concept habilité à délivrer le Master of Business Administration for International Management

- Filière d'admission : 3° CYCLE Diplômés de l'enseignement superieur : Doctorats : sciences, lettres, droit, médécine, pharmacie - Ingénieurs - DEA - DESS - IEP -Grandes Ecoles - Magistères, Maitrises
- Programme de 12 mois à San Francisco, en fonction de votre formation initiale et de votre niveau d'anglais, conduisant au : M.B.A. en Management International



informations et sélections pour l'Europe : 17-25 rue de Chaillot, 75116 Paris (Métro : léna) tél.: (1) 40 70 11 71,

Communique par International University of America - San Frai Programme associé en Assé : Pacific C, cit HONG KONG

CHINE: VIENT PARAITRE

### **EDITION ANNUELLE** DU CATALOGUE VOYAGES DE LA MAISON DE LA CHINE

Si lo Chine est aujourd'hui devenue parfaitement occessible, si les visiteurs venus d'Orient et d'Occident s'y retrouvent chaque onnée plus nombreux, le vovage en terre chinoise demeure une aventure somptueuse.

La Maisan de la Chine dévaile dans son Catalogue Voyages 91/92 les itinéraires prestigieux qu'elle a imaginés pour vous, circuits elassiques ou voyages thémadques, hors des itinéraires balisés,



pour parcourir la Chine des mino- rences, films et rencontres, qui se déroulera tout au long de l'année, desrités. Par ailleurs, la Maison de la tiné à tous les curieux de la Chine. L'accès en est libre et gratuit. Le Chine ouvre un eyele de confé- calendrier de ces activités vous est présenté dans le Supplément Culturel.

PARMI LES OFFRES **EXCEPTIONNELLES** DE LA MAISON DE LA CHINE

7 JOURS A PÉKIN 5 900 F

Disponibilités en décembre, janvier et février. Et, sout au long de l'année, les grands voyages pour découvrir ou tetrouver la Chine au gré de vos rèves.

**VENISES CHINOISES** 20 JOURS 17 900 F

ROUTES DE LA SOIE 24 JOURS 22 700 F

**AVENTURES TIBÉTAINES** 27 JOURS 26 300 F

LA MAISON DE LA CHINE E 36 RUE DES BDURDONNAIS - 75001 PARIS - TÉL. 40 26 21 95 -

| NOMPRÉNO               | MAORESSE                   |
|------------------------|----------------------------|
| CODE                   | POSTALVILLE                |
| JE OĖSTI               | RE RECEVOIR GRATUITEMENT : |
| A LE CATALOGUE VOYAGES | 🗈 LE SUPPLÉMENT CULTUREL   |
| <del></del>            |                            |



# La réforme du système de transfusion visera à garantir « la plus grande sécurité possible »

délégué à le senté, a révélé, dimanche 3 novembre sur Antenne 2, les grandes lignes de la réforme du système transfusionnel français. Les missions d'intérêt national seront regroupées au sein d'une entité unique, l'Institut nationel de le transfueion sanguine. D'autre part, le Centre national de la tranefusion senguine (CNTS) deviendra dans quelquee semaines un centre régional comme les autres». Enfin, les activités de fractionnement seront soumises aux mêmes réglementations que les médica-

Deux principes essentiels guident la réforme que MM, Jean-Louis Bianco et Bruno Durieux, respectivement ministre des affaires sociales et de l'intégration et ministre délégué à la saoté, viennent de mettre au point : maintien des principes éthiques

(bénévolat, anonymat, don gratuit du sang) et plus haute sécurité

Au-delà des polémiques et des scandales qui depuis plusieurs semaines agitent le monde de la transfusion sanguine, M. Bruno Durieux a estimé que, de toute structures transfusionnelles s'imposait, celles-ci reposant sur des rante ans. Depuis, a rappele le ministre, les contextes techniques, scientifiques et europeens ont beaucoup changé. Nul doute pour-tant que les récentes affaires auront contraint les deux ministres à conduire cette réforme au pas de

La principale mesure concerne le regroupement au sein d'une même entité - l'Institut national de la transfusion sanguine - des dire la sécurité transfusionnelle. l'hémovigilance, la recherche, l'en-selgnement et la formation des

D'autre part, le CNTS dans sa forme actuelle a, selon l'expression

devenir un centre régional de transfusion sanguine, «comme les utres s, couvrant la région lle-de-France. De ce fait, il n'aura plus le monopole de l'importation des

Troisième mesure annoncée: au printemps prochain, an projet de loi sera déposé devant le Parle-ment de manière à transposer en droit français la réglementation européenne qui prévoit que les activités de fractionnement du sang se font selon les principes en vigueur dans l'industrie pharma-ceutique. Par cette loi, les produits issus des activités de fractionnement du sang seront assimilés à des médicaments.

Enfin, d'autres mesures de santé ublique ont eté annnncées par M. Durieux : un décret va prochainement rendre obligatoire le dépistage du virus du sida dans les dons de sperme (ce test était déjà systématiquement effectué, en par-ticulier par les CECOS) et pour les greffes d'organes. En outre, les emmes enceintes devront obligatoirement subir un test de dépis-tage de l'hépatite virale B.

# Mme Dufoix s'estime «responsable» mais pas «coupable»

Silencieuse depuis juin dernier, M== Georgina Dufoix, encien ministre des affaires sociales du gouvernement Fabius, et actuellement présidente de la Croix-Rouge française, s'est exprimée longue-ment, dimanche 3 novembre lors de «7 sur 7», à TF 1, à propos des différentes affaires liées à la trans-

Evoquant le « lynchage médiatique» anquel donnent lieu selon elle ces affaires. M. Dufoix e expliqué qu'elle preoait le parole perce qu'« une indemnisation plus juste des hémophiles et des polytransfusés est aujourd'hui en cours. Une première étage a su lieu en 1080 elle mière étape a eu lieu en 1989, elle était importante, mais celle d'aujourd'hui est encore plus importante et je crois que maintenant on peut parler la tête haute».

L'ancien ministre des affaires sociales a notamment expliqué qu'elle se sentait dans cette affaire or profondément responsable » mais ou elle ne se sentait pas « coupable ». Elle a fondé l'essentiel de ses explications sur la perception différente que l'on avait du sida en 1985 et l'est de 1985 par rapport à celle que l'oo a aujourd'bui. « On se trompait. mais on ne le savait pas à l'épo-

certains scientifiques estimaient pouvoir trouver très vite un médi-cament capable d'enrayer la mals-

Soulignant que le pinpart des discussions étaient menées entre spécialistes et ne remontaient pas vers les décideurs politiques, M= Dufoix a, à plusieurs reprises, souligné que « jamais des considé-rations financières n'avaient freiné les prises de décision», tant en ce qui concerne le dépistage de l'in-fection que la distribution des pro-duits chauffés aux hémophiles. L'ancien ministre des effaires sociales ne s'est toutefois pas exprimé sur le problème du nonremboursement des tests de dépis-tage effectués dans les laboratoires privés.

Des réactions très critiques

Lisant quelques extrails d'nne interview accordée en septembre 1985 per le professent Jacques Roux, alors directeur général de la santé, au quotidieo l'Humanité, M= Dufoix a rappelé que le professeur Roux, anjourd'hui conculpé dans celte alfaire, qualifiait de «remarquable» la politique alors menée contre le sida.

« Lorsqu'on traite un sujet aussi grave où il y a tant d'hommes, tant de femmes qui ont mal, qui souf-frent, qui sont malades et qu'on le traite avec tellement de sensation, je suis persuade qu'on est à côte de ce qui fait la vraie solidarité (...) Je suis sûre qu'on va à côte du bui recherche.

Ces déclarations out suscité sieurs réactions très critiques. L'Association française des hémophiles qualifie de « prestation conster-nante» l'interview de M= Dufoix. L'association des polytransfusés la juge « navrante », soulignant que l'ancien ministre avait à cette occasion « elaissé planer un doute sur la crédibilité des journalistes ».

Pour sa part, M. François Bay-rou, secrétaire général de l'UDF, estime que deos les différentes affaires hées à la transfusion sanguine, il est nécessaire que soient prononcées des inculpations « au plus haut niveau politique s'il est vérifié qu'il y a des responsabilités politiques directes». Il a par ailleurs demandé que le président de la

# La santé défaillante

par Jean-Yves Nau et Franck Nouchi

MEME si l'on n'en connaît que, les grandes lignes, la bon sens. On ne peut que se féliciter d'apprendre que les produits issus du fractionnement du sang seront à l'avenir considérés comme des médicaments auxquels s'imposeront les mêmes contraintes de pharmacovioilance. Il est tout aussi rassurant de constater que le gouvernement n'entend en rien déroger aux principes éthiques (bénévolat, gratuité, anonymat) qui font l'originalité et la force du système transfusionnel français.

Pour eutent, ces mesures ne sont pas la panacée, ne serait-ce qu'à cause du risque transfusionnel qui ne pourra, quoi qu'on fasse,

totalement disparaître. Les mesures annoncées seront d'eutre part insuffisantes pour permettre au système frençais de production du sang de résister, dans moins de deux ans, à la concurrence internationale achamée qui s'annonce.

celles-là, seront nécessaires pour rendre ce système plus performant eur un plan industriel. Dens ce domaine, le seuvegerde de nos principes éthiques aura un prix. Et il conviendra d'expliquer à l'ensemble des donneurs - ce que n'ont pas su faire les anciene responsables du système transfusionnel - que le sang, fût-il offert, ne peut pas rester étranger aux lois du marché.

La réforme à venir du système trensfusionnel ne constitue nullement la réponse unique à l'ensem-

ettend toujours que le gouvernement tire les leçons du drame des hémophiles et des transfusés.

On ne peut, comme le feit M= Georgina Dufoix, se réfugier derrière les débats d'experts pour décision politique. Il y e six ans, les pouvoirs publics à des degrés divers n'ont pas su prendre l'exacte mesure d'un problème de aanté publique dont les conséquences allaient devenir gravissimes. Rien ne dit que si un problème équivalent survenait eujourd'hui, ila egiraient de manière différente.

Mr Simone Veil, encien ministre de la santé, l'e d'ailleurs fort bien expliqué, dimanche 3 octobre, au cours de «L'heure de vérité » sur

ble des questions soulevées. On Antenne 2 : le ministère de la santé est «pauvre», pae tant d'un point tions. « Nous n'avons pes en France un corps de santé publique comparable à celui qui existe aux estiment qu'il s'egissait là d'une vraie « défaillance » .

> Où est le «Haut Comité de la santé publique » dont on annonce à intervalles réguliers le création ? L'actual gouvernement eura-t-il enfin - la volonté et le courage politiques de créer cette structure et de la doter de movens qui la rende suffisamment indépendante et apte, le jour venu, à faire face evec le maximum d'efficacité à l'impondérable?

### **FAITS DIVERS**

Après la découverte des corps de Muriel et Ingrid

# Le meurtrier présumé de deux fillettes est inculpé de viols et d'assassinats

Les corps de Moriel Sanchez et leur transfert à l'institut médico-lé-19 octobre à Elne (Pyrénées-Orientales), ont été retrouvés, dimanche 3 novembre, con loio de Saintles gendarmes de Lodève.

Gnidés par Christian Van Geloven, le meurtrier présumé passé aux aveux la veille, les gendarmes et le juge d'instruction ont parcourt la région toute la matinée, Les corps, qui ont été retrouvés ao fond d'un goufre rempli d'eau, ont été trensportés à Lodève evant

vendredi 1 novembre à Saint-Dizier (Haute-Marne), Christian Van Geloven, querante-six ens, clait passé aux aveux dans la muit de vendredi à samedi après viegt heores d'interrogatoire. Inculpé samedi 2 novembre à Chaumont (Haute-Marne) d'enièvement de mineurs et de séques-tration par le premier juge d'ins-

truction par le presulter juge à una truction du tribunal de Perpignan, M. Claude Gauze, Christian Van Geloven e été inculpé dimanche d'attentat à la pudeur, de viols et Le 19 octobre dernier, Christian Van Geloven, qui eurait fait men-ter les deux fillettes à bord de sa voiture afin de se faire conduire à une cebine téléphonique, anraît abusé d'elles avant de les étrangier. Trois jours plus tard, Chris-tian Van Geloven avait fait une tentative de suicide à Lourdes en

se tailladant les veines après avoir absorbé des barbituriques.

Hospitalisé à l'unité de soins intensits de l'hôpital de la ville l'éteit rapetrié le 26 octobre à l'hôpital de Saint-Dizier, son hou de résidence. C'est là qu'il sea interrogé pour la première lois par les enquêreurs le 31 octobre les conquêreurs le 31 octobre les enquêreurs les enquêres enquêreurs les enquêres les enquêres enqu les enquêteurs, le 31 octobre.
Merie et père de trois enfants,
Christian Van Geloven, directeur
des exportations d'une entreprise de négoce de bois implantée dans la Meuse depuis 1985, avait été licencie au mois de janvier. Il était parti au mois d'octobre chercher du travail dans le Roussillon.

Environ 300 habitants d'Elne se sont réunis dimanche devant la mairie en réclamant vengeance avant de demander le rétablisse-ment de le peine de mort. Le père de l'une des deux fillettes, M. San-chez s'adressait à la foule afin de demander une « révision de la jus-lice ». « S'il existe une justice, cet homme ne dolt pas sortir vivant». Iançait-il.

Le maire de ta ville, M. Narcisse Planas, tentait toutefois de lancer des appeis au calme. La famille de l'une des fillettes, ingrid, adressait elle aussi un mes-sage destiné à calmer les habitants quelques heures plus tard. « Qu'aucun d'entre vous ne se fasse de reproches, notait-elle. Il faut rester calme afin de respecter nos deux petites filles.»

# SCIENCES

O Construction d'une base de lancement australienne. — Le ministère de l'industrie enstralien et l'Etat du Queensland out décidé, landi 4 novembre, de confier à la société Space Transportation Systems la construction, dans le nord du pays, d'une base de lancement à partir de laquelle seront mises à leu des fusées soviétiques. Le cost de ce projet devrait » élever à de ce projet devrait s'élever à environ 440 millions de dollars. soit 2,6 milliards de francs. -

JUSTICE

# Réuni en congrès dans les Yvelines

# Le Syndicat des avocats de France se dit décu par le « conservatisme » de la réforme de la procédure pénale

Le XVIII congrés du Syndicat des avocets de Frence (SAF, gauche), qui s'est tenu à Port-Merly (Heuts-de-Seine) du 31 octobre eu 2 novembre, a exprimé au garde des sceaux. M. Henri Nallet, et eu ministre délégué à le justice, M. Michel Sepin, ees doléances sur la réforme de la procédure pénale. Le conseil syndical élu á l'issue de ce congrès choisire le 16 novembre à Paris un succeseeur é l'actuel président du SAF, M. Merc Guillaneuf, encien bâtonnier de Riom.

Il y a tout juste un an, au congrès du SAF de La Rochelle, le garde des sceaux avait affronté une véritable tourmente. Le monde judiciaire était en ébullition et les avo-cats en pleine incertitude : la loi sur la fusion des conseils juridiques et des nvocats s'enlisait au Parlement, la refonte de l'aide légale tardait à venir, et la réforme de la procèdure pénale semblait une fois de plus reportée aux calendes grecques. M. Marc Guillaneuf, le président du SAF, se disait alors « morose ». « On ne peut plus se contenter de pro-messes, concluait-il, car elles ont toutes été faites. »

Un an plus tard, le ton a changé. «Cette année, les avocats ont été gâtés, notait ironiquement M Guillaneuf en s'adressant au garde des sceaux lors de l'ouverture du congres. Nous devons reconnaitre que vous étes particulièrement effi-cace. « Les réformes, il est vrai, ne manquent pas : la loi sur la fusion

plus ambitieux. l'aide juridique, et la réforme de la procédure pénale avance à grand pas. Le SAF reste M. Guilla neuf. Ce n'est pas. In cependant morose : la plupart des projets de la chancellerie sont juges extremement décevants.

La loi sur la fusion des conseils

juridiques et des avocats laisse ainsi au SAF un gout d'amertume. Réservé sur ce texte, le syndicat redoute aujourd'hui l'étape suivante: l'arrivée sur ces terres des professionnels du «chiffre», les experts-comptables. Une «confusion experts-comptables. Une «conjusion des genres» qui aurait, selon M' Guillaneuf, «une influence néfaste sur le mode d'exercice et la déantologie des avocats». Malgré les mises en garde du SAF, M. Nallet défendait avec ardeur les mérites de «l'interprofessionnalité». « Les entreprises, et plus particulièrement les PME, ont besoin de services plustidisciplinaires, ce qui exollave le tidisciplinaires, ce qui explique le developpement souvent sauvage de groupement souvent sauvage de groupements divers de moyens, esti-mait il. Par ailleurs, l'interprofession-nalité progresse hors de nos fron-tières, et nous n'avons pas le droit de perdre de vue l'échénnce de 1993, »

Plus tendu était le débat sur Plus tendu était le débat sur l'aide juridique. Ces dernières années, le SAF, dairement ancré à gauche, avait fait de la réforme de l'aide légale l'un de ses principaux combats. En 1990, lassé par l'archaïsme de ce système qui permet aux plus démunis de bénéficier d'un accordant la SAF avant legat une aux paus demunis de bénéficier d'un avocat, le SAF avait lancé une grève qui avait touché la plupart des baneaux. Aujourd'hui, la loi a été réformée, Faide légale rébaptisée, mais le SAF reste largement sur sa faim: le principe de la rémuniration a été écarté au bénéfice

grande réforme sociale que l'on nous

### «Il n'est pas question de renverser la table»

Restait la procédure pénale. Le Syndicat des avocats de France, qui demande depuis des années nne réforme ambitieuse de l'instruction, abordait là l'un de ses thèmes de prédilection. Il y a deux ans, il avait d'ailleurs accueilli avec enthousiasme le rapport Delmas-Marty (1), qui proposait de boule-verser totalement la procédure pénale en introduisant «un juge des libertės ».

Présent à la tribune, M. Sapin.

qui travaille sur ce dossier depuis son arrivée place Vendôme, avait son arrivée place Vendôme, avait réservé eux avocats du SAF son premier discours public sur le sujet. 
«Le rapport Delmas-Marty propose principalement de faire passer l'instruction du siège au parquet, lancait-il. Cette idée, pour fonctionner avec toutes les garanties nécessaires, implique d'importants changements de structure notamment la modifi. de structure, notamment la modifi-cation du statut du parquet et le cation du statut du parquet et le transfert à la chancellerie de la police judiciaire. Un tel bouleversement n'est pas, ne peut pas être nujourd'hui à l'ordre du jour. Il suppose un véritable seisme administratif. (...) Il n'est pas question de renverser la rable. La juridiction de l'instruction sera maintenue.

M. Sapin détaillait alors les principaux axes de sa réforme : aboli-tion des privilèges de juridiction, réforme des nullités, modification des conseils juridiques et des avocats e été sauvée de son naufrage
parlementaire, l'aide légale vient
d'être remplacée par un système
d'une grille atypique et obscure, les
du système actuel de l'inculpation,
renforcement des droits de la
defense, collégialité de l'instructionles demandeurs d'asile out été
pour la détention (le Monde des 5

et 17 octobre). La garde à vue devrait elle aussi être modifiée : M. Sapin propose d'interdire le pla-cement en garde à vue des simples témoins pendant l'enquête préliminaire, de fixer des critères de prolongation des gardes à vue, et de répondre favorablement aux gardés vue qui demandent l'assistance d'un médecia.

Le problème de la présence des avocats lors de cette période déli-cate de l'enquête, ardenument sou-haitée par le SAF, n'est pas encore tranché: il relève d'arbitrages intertranché: il relève d'arbitrages inter-ministèriels à venir. «Regardez les réformes engagées et abouties sur ce sujet depuis 1987 et compurez, concluait-il. La réforme que je vous propose est une réforme profonde, de grande ampleur. Il ne s'agit pas de changer un point, à un endroit pré-cis, mais d'introduire de multiples modifications à plusieurs endroits. J'en attends un véritable changement d'esprit. »

Les avocats du SAF saluaient le renforcement des droits de la défense, la suppression des privi-lèges de juridiction, la réforme des nullités et la suppression du système actuel de l'inculpation, mais l'archi-tecture de la réforme était jugée décevante. Malgré les aménagements proposés par la chancellerie, le juge d'instruction restera le pilier du système pénal.

a Nous nvions rêvê, regrettait Me Alain Molla, mais une fois de plus le conservatisme de tous bords a triomphé. Cette réforme ne corres-pond pas à nos utientes. » Certains des avocats présents au congrès se montraient plus pessimistes encore. « Yous dites voutoir améliorer le sys-tème, notoit Me Henri Leclerc, membre de la commission Delmasmembre de la commission Delmas-Marty, mais your n'y arriverez pas ainsi. Cela fait trente ans qu'on

que l'on échoue. Le système absorbe tout » Les préalables aujourd'hui 

L'amertume du congrès était plus aigué encore au sujet de la réforme du code pénal, lancée par M. Robert Badinter. Défendu à l'Assemblée nationale et au Sénat par M. Michel Sapin, le nouveau code est très sèvérement critiqué par le SAF, qui demande le retrait par et simple de ce texte «extrêmement répressif». « Nous étions les premiers à souhaiter une etions les premiers à souhaiter une telle réforme, expliquait Me Alsin Molla. Cependani, dans ce nouveau code, il y a le meilleur mais aussi le pire: je pense à la défense légitime des biens, à la révision à la hausse de l'échelle des peines et à la créa-tion d'une neine da révision de tion d'une peine de réclusion de trente ans. Ce texte est tout simple-

ment honteur v Signe des temps, M. Henri Leclere concluait le débat en faisant ristement le deuil de ses rèves pes-sés. « Je crains, notait-il, que les « impératifs », la « faisabilité politi-que » et le « réalisme » ne finissent par nous mener du pessimisme du cœur au pessimisme de la raison » ANNE CHEMIN

(1) Instituée en 1988 par M. Arpaillange, la commission «Justice pénale et d'uits de l'humme » présidée par M. Mireille Deleuss-Marty a rendu deux rapports sur la mise en état des affaires pénales sujourd'aut, publiés à La Documentation française, 29-31, quai Voltaire, 75007 Paris. La Mise en état des affaires pénales, 338 p., 120 F.

# SOCIÉTÉ

RELIGIONS

s \*coupable,

建物品 表面。 Section .

de by

Park to the second

CARLES .

Réunis en assemblée générale à Lille

# Les protestants veulent renforcer la lutte contre « les peurs et le racisme »

Les trois cent cinquante délé- tout du protestantisme. Plus qu'un gués à l'assemblée générale du protestantisme, réunis à Lille pendant trois jours sur le thème de « La grâce sans frontières », ont adopté, dimanche 3 novembre, un message marquant leur volonté de « lutte contre les peurs, le racisme et les exclusions de toutes sortes p

de notre envoyé spécial

«Incongru», «inadapté», «provo-cany»... Quand les autorités du pro-testantisme français, qui comptent des hommes d'Eglise, des théolo-giens, mais aussi quelques beaux noms de laïes engagés dans la politinoms de lates engages dans la point-que ou la finance, avaient annoncé le thème de la grâce pour leur pro-chaine assemblée quadriennale, les haussements d'épaules n'avaient pas manqué. Il fallait remonter à une vingtaine d'années au moins pour retrouver un sujet apparemment aussi éloigné d'une actualité politi-que, sociale, internationale pourtant fort brûlante. Pour les moins pro-fanes, la grâce évoquait seulement ce pilier, uo peu poussiérenx, de la confession de foi d'un Luther, pour qui le salut de l'homme ne passe pas par ses méntes et ses œuvres, mais par la « seule grâce » de Dieu.

Les sceptiques ont eu tort. En trois jours d'un débat parfois terne et confus, ce retour aux sources a permis aux délégués des Eglises, œuvres et mouvements du protestan-tisme, de préciser à nouveau leurs liens avec les principes fondateurs, de mesurer l'étendue réelle de leur solidarité, à l'heure où de nouveaux courants évangélique et pentecôtiste (comme les Assemblées de Dieu) cherchent une reconnaissance et frappent à la porte. L'assemblée générale de Lille a donné son accord pour un élargissement de la Fédéra-tion protestante de France, mais. à critère d'appartenance, la référence à la grâce ferait aussi chaque jour la preuve de sa modernité.

C'est ce qu'a expliqué Jean Bau-bérot dans une réflaxion sur le «peradoxe» qui a conduit les prati-quants de cette «religion de la passivités (c'est la «grâce seule» qui sauve) à être des hommes et des femmes d'action. La grâce libère en effet, out dit beaucoup d'orateurs.
«N'ayons pas peur du vide des idéo-logies, s'est écrié Jean Baubérot. Ne reconstruisons pas des murs, des clôtures, des Eglises isolées. Agissons, tout en restant les mauvais compagnons de route des catholiques, pour qui le safut vient des œuvres, et des athées, pour qui l'homme s'en son toujours par lui-même.»

### « Une minorité de convictions»

On ne saurait mieux justifier l'originalité du protestantisme aujourd'hui, divisé entre un courant historique luthéro-réfurmé, 
traditionnellement eogagé dans lo 
société, et une mouvance évangélique, d'implantation plus récente. L'assemblée générale de Lille a permis de mesurer le chemin parcouruentre ces deux branches. «Il n'est 
pas possible de proclamer la grâce de 
Dieu, s'il reste des injustices », 
disaient les uns. «Annonçons d'abord l'Evangile, disaient les autres, la justice sociale viendra par surcroît. »

Ce clivage est de moins en moins On ne saurait mieux justifier l'ori-

Ce clivage est de moins en moins net aujourd'hui. Les Eglises histori-ques voient mieux les limites de l'engagement politique. On a entendu un Marc Brünschweiler, ancien conseiller général socialiste et secrétaire général de la Cimade, se réjouir, avec humour, de cette «invasion» de la grâce. De leur côté, les Eglises évangéliques ont compris que la grâce est aussi une forme de "protestation" politique et sociale.

«Je sens qu'on va vers des rap-prochements plus étroits», disait Jac-ques Stewart, président de la Fédéra-tion protestante, à l'issue d'une

« assemblée de transition », convaincu qu'à terme une véritable « communauté protestante » remplacera l'ac-tuelle Fédération, faiblement représentative sur le plan local. Le protestantisme n'aura de réelle influence dans la société, comme « minarité de convictions », que s'il est uni, visible (d'où l'idée d'une

journée annuelle du protestantisme) et cohérent dans sa doctrine (d'où l'autre projet, lancé par André Birmelé, théologien alsacien, de créer une commission théologique au sein de la Fédération protestante de

convergences sur une volonté d'an-crage plus grand des protestants au processus de construction euro-péenne et de résistance aux dérives sur le racisme et l'irumigration. Le message final de l'assemblée, adres-sée aux protestants et aux responsables politiques français, oote qu'vil est urgent de retrouver les règles éthi-ques qui permettent une vie démocra-tique rèelle et luttent contre les peurs. le racine et les exclusions de toutes sortes; de dénoncer les idoles que sant l'individuolisme exacerbé et l'idéologie du tout économique; de découvrir les voies des véritables solidarités avec les pays pawres et les exclus proches et lointains».

Au total, maigré quelques empoi-gnades au mornent des «vœux» qui, dans le plus pur « patois de Canaan» (jargon biblique) fait partie d'un exercice typiquement protestant — d'autant plus gratuits que ces vœux sur l'actualité sont rédigés en termes généraux et sans effets pratiques, - l'assemblée de Lille o été plutôt «consensuelle». Les couteaux sortis par Pierre-Patrick Kaltenback. président des Assemblées familiales protestantes, avaient été laissés aux vestiaires. Les AFP se sont abstenues sur les votes et avaient préféré se rendre à Libercourt pour manifester symboliquement leur sympathie aux musulmans empêchés, après un litigieux référendum municipal, d'agrandir leur mosquée.

### Mgr Duval favorable à des actions communes avec les francs-maçons contre l'intolérance

Archevêque de Rouen et prési-dent de la conférence des évêques de France, Mgr Duval étail l'in-vité, dimanche 3 novembre, du « Grand Jury RTL-le Monde ». Il a abordé plusieurs sujets d'actua-

Transfusion sanguine : «Ce qui me frappe, c'est qu'on ne sait plus qui avait la responsabilité de la décision, a dit Mgr Duval. Or, lorsqu'il y va de la vie des gens, il fout que ceux qui sont responsables sachent prendre des décisions. Je pense oux politiques.»

La montée de l'intolérance : Au grand-maître de la Grande Loge de France qui souhaite organise, une « alliance des autorités spiriune « alliance des autorités spiri-tuelles contre les idées xénaphobes et racistes » (le Monde du 30 octo-bre), Mgr Duval a répondu : « Pourquoi, en effet, ne pas réaliser des choses ensemble sur le terrain pour faire respecter le principe de la tolérance? Bien sur, cela suppo-serait quelques démarches prélimi-naires ».

naires».

Le Froot oationol et l'Eglise:

"Que les idées du parti de M. Le
Pen, de temps en temps, aient une
coloratian chrétienne, je le veux
bien. Que des chrétiens se retrouvent derrière lui, je le veux bien
aussi. Mois l'Eglise n'oime pas
beaucoup qu'un parti politique se
recommande directement d'elle.»

Les commandos onti-avortement et le respect de la religion: « Je n'ai jamais approuvé ce genre de nat jamais approuve ce genre de commondos qui se situent en dehors de la loi (...). Mais est-ce que parfois un certoin mépris de la religion dans une société ne finit pas par susciter des excès? C'est pourquoi je dis : il faut que chacun soit respecté, si l'on ne veut pas suscitere des colors de solutions de solution de solutions de solution susciter des sentiments de violence qui sont difficilement

Mgr Gaillot à l'usine Renault de Cléon: «Je comprends qu'il oit formé le vau qu'une discussion s'engage et qu'on aboutisse à lo fin de la grève... J'ourais simplement préféré qu'il m'overtisse ». (Cléon HENRI TINCO cèse de Rouen).



# Votre solitude, c'est uniquement dans votre tête

Il y a forcement quelque part un être qui répond à votre idéal. Pour que son chemin et le vôtre se croisent, il faut rencontrer des personnes dont la sensibilité profonde correspond à la

C'est cette aventure que vous propose lon International : rencontrer des personnes dont le caractère, défini par une véritable Étude psychologique, s'harmonise avec le vôtre. Et cette aventure ne peut que réussir puisque vos contacts seront renouveles jusqu'au succes final,

-3000 COUPLES RACONTENT

Un document passionnant. Des témoignages qui répondent à vus questions "Les tests sont-ils utiles et exacts ? Et les taux de réussite ? Et l'Amour aveun grand A ?" (envoyé sur demande). Pour recevoir une documentation compléte, faites 36.15 code

ION sur votre Minitel ou retournez ce coupon à :

# Ion International

Une écoute attentive et chaleureuse... Venez nous voir, ou téléphonez.

Venillez m'envoyer gramitement et sans engagement sous pli neutre et cach brochure 24 pages couleur. M., Mmc. Mile

■ PARIS (75009) 94, rue Sumi-Lazare - Tel.: (I) 45.26.70.85 ■ TOULOUSE (51300) 10, rue Nungesser-et-Colf - Tel.: 61.59.48.58 ■ BESANÇON (25000) 89 bis, rue de Belfon - Tel.: 81.80.43.32 ■ BRUXELLES (1940) rue Belflard 205 BP 13 - Tel.: (02) 230.99.98 ■ GENEVE (1206) 4, route de Florissant - Tel.: (022) 46.94.88

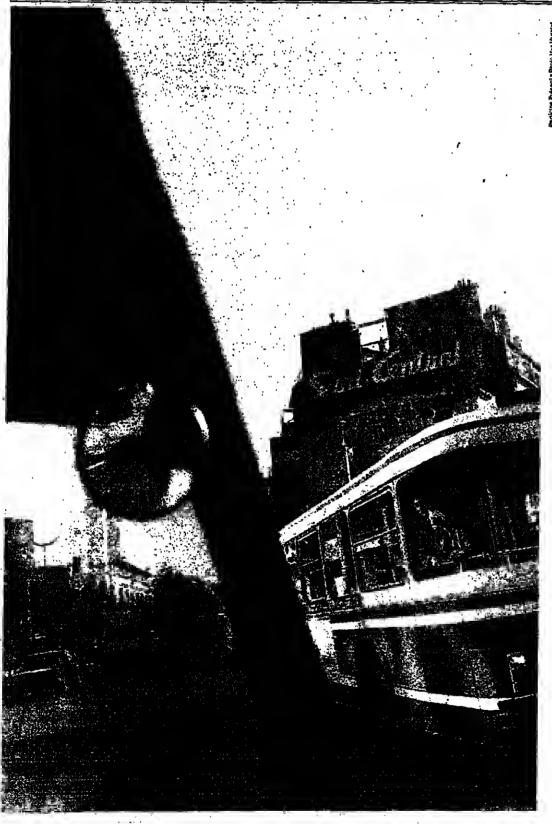

Circulation, poliution, temps perdu :

comment s'interroger sur la ville

d'aujourd'hui sans parler des transports en commun ?

Comment penser la ville de demain.

laciliter la communication, les

rencontres, les echanges sans

les transports on commun

comment

# parler

de la ville sans parler des transports en commun



Pour que ça roule, priorité aux transports en commun



55 000 personnes à la Yom Hatorah du Bourget

# Leçon de choses sur la vie juive

Au Parc des expositions du Bourget, dimanche 3 novembre, 55 000 personnes ont participé à la Yom Hatorah ou Journée du judaïsme français, organisée pour la deuxième fois à l'initiative de M. Joseph Sitruk, grand rabbin de France, et du consistoire central.

La mot hébreu Matar veut dira coup da foudra e. Entra un Handucca aux chendallas en bateau-mouche at daa conférences savantes sur les manuscrits hébreux ou las juifs d'Espagna, l'association Matar propose, jusqua dans le grand hall du Bourget, des rencontres matrimoniales juives. « C'est très sériaux, assura l'hôtasse , Nous sommes patronnés par le grand rabbin Sitruk, » Le héros de la journéa est devenu una sorta da

Dans una ambience de joyeusa karmesse, pù das enfants en calotte tirent la barbe de rabbins en redingote et chapeau noirs, le Tout-Sarcelles et le Tout-Saint-Lazare (quartier da la granda synagogue) sa sont transportés au Bourgat pour une magistrale leçon da choses sur le vie juive. Du psauma 121 qu'on glisse dans le berceau du nouveau-né, aux essaia da per-ruque ou de béret, de la préparation da la hala (galette du sabbat) aux secrets de fabrication du champagna casher, la Yom Hatorah ressembla à un grand livre de recettes ouvert.

lci, défilent des mannaguins en robe da mariée juive. Là, des sopherim (scribes) calligraphient, à la plume de dinde, des textes sacrés sur das parchemins da tefilins. Dans la cohue, on guetta d'un œil les Imagas de Tsahal

tre, des conférances sur les ages codés de la Toran par ordinataur ou « las damiers davoirs pour mériter la vie éter-

Un jeune rabbin montre fièrement son ordinateur capable de décelar les fautes d'orthographe dens les rouleaux de la Torah. «S'il y a des fautes, ajoute t-il gravamant, las roulaeux sont ratirés das synagogues... » La Yom Hatorah, c'ast, à le fois, une foire exposition et un stage de recyclage ou d'apprentissage Cinq cents coupea de ménorah sont venduas en una matinéa. Dens la mêma tamps, una quinzeine de famillas françaises déposent à l'Agence juiva leur damanda d'alyah (montéa vars

Devant un parterre ruisselant d'émption, das rebbins prestiux venus d'Israel, des Etatsgieux venus d'interes, Unis, da Granda-Bratagna – Unis, da Granda-Bratagna cuatredont Simha Wasserman, quatrela tribuna, à das intallactuels comma Marek Halter, Samuel Trigano et Raphael Drat. Cas trois demiars, auxquels se joint, omniprésant, la grand rabbin Sitruk, livrent le vrai sens da cette fête : la ratour aux spurcas, la fidélité au « plein Israel », l'unité du peuple juif. «Dans le cheos des idéologies et les cataetrophes du monde, la Toreh nous apporte qualque chose de nouveeu », s'écrie Samuel Trigano.

Comma lui, Raphael Drat et Marek Halter mesurent la risque qu'il y aurait à couper les intellectuels da cette manifestation populaire da foi at da piété ulvas at pleident pour un udalsme plus ouvert. « Viennent ici des familles qui ont des pros'abattant sur Tel-Aviv, de l'au- chômaga, voire d'intégration

Raphaël Drat, Nous ne sommes plus concurrencés par la marxisme, mais ce n'est pas une raison pour oublier que, dans le judaïsme, la justice sociale n'est pas une abstraction. »

Plus de 55 000 personnes ont ainsi défilé au Bourget, cravant les plafonds les plus optimistes fixés par les organisateurs. Cette effluance supplémantaire (par rapport aux 30 000 participants de 1989) et inespérée confirme le vigueur du réflexe identitaire juif. Elle s'expliquerait par une melleure préparation at par les événements qui, de le guerre du Golfa à la conférence de Madrid, mobilisent le communauté juive. «Le mouvament amorcé pour une meilleure connaissance et le renouveau de la vie itive ne fait qua s'amplifiar », ajouta M. Joseph Sitruk.

Les initiatives du grand rabbin de France na font pourtent pas l'unanimité. Pas moins de huit associations se réclamant d'un judatema latqua étaiant néas après la Yom Hatorah de 1989, an riposte à ce judaisme religieux qualifié de «ghattolque», crispé sur la défanse inconditionnalle d'Israel ou l'Interdiction des mariagas mixtaa. Un judeīsma qui fabrique des « générations de marmonneurs », critique l'un. Qui passe per le « tube digestif », vitupère l'autre, dens une allusion à la stricte vigilance du tribunal rebbinique sur les approvisionnements alimentaires dans la com-munauté juive, Calle-ci n'a jamais été, en France, aussi vivente at aussi divisée. Entre le judatsm religieux du grand rabbin et celui das laīquas, entra la judaīsme des ultra orthodoxes (Loubavitch) et celui des libéraux, les tran-

chées ne font que se creuser.

Chef spirituel des 200 millions d'orthodoxes

# Le nouveau patriarche de Constantinople a été intronisé

de notre correspondante

«Axios, Axios», s'écrièreot les fideles avec ferveur au cours de la cérémonic d'intronisation du oouvenu patriarche de Constantinople. déclarant ainsi Bartholomée Is, élu le 22 octobre dernier (le Monde du 24 octobre), «digne» d'assumer son nouveau rôle et de revêtir le manteau violet et doré du chef spirituel des 200 millions d'orthodoxes.

Une foule, secourue des quatre coins du monde, a assisté à la cérémonie. A l'intérieur de la petite église du patriercat de Phener étaient assis les invités d'honneur. Parmi cux liguraient notamment le premier ministre grec, M. Mitsota-kis, Alexis II, patriarche de Moscou, le cardinal Edward Cassidy, préfet du conseil de l'unité des chrétiens au Vatican, William Bush, le frère cadet du prisident américain. Les robes

sinaient avec les coiffes blanches des orthodoxes russes et les soutanes de soic noire des archimandrites grecs

Devant l'église, des centaines de fidèles, larmes aux yeux, priaient, malgré le froid, pour leur nouveau patriarche. Bartholomée In, deux cent soixante-dixième patriarche de Constantinople, a promis de poursuivre les efforts œcuméniques entrepris par ses prédécesseurs, potamment Athénagoras (1948-1972) qui avait renoué les liens avec le Vaticao,

rompus depuis le schisme de 1054. li s'est également fixé pour but d'achever, avant la fin du siècle, l'organisation d'un huitième concile qui réunirait toutes les Eglises ortbodoxes, le premier depuis celmi de Nicée (aujourd'hoi la ville turque d'Iznik), en 787. Des dissensions evec is grande Eglise orthodoxe russe qui, en accordant le statut d'autocéphalisme à deux Eglises

(Etats-Upis et Japon), avait fait usage d'une prérogative du patriareat ocuménique, figurent parmi les difficultés à surmonter evant d'atteindre l'unité inter-orthodoxe. « C'est senie ment à travers l'unité pan orthodoxe que nous pourrons atteinure l'unité chrétienne», assure le nooveau

La liberté nouvelle dont bénéficient les Eglises d'Europe de l'Est s'est étenduc, selon Bartholomée I. apx relations du patriarcat de Constantinople avec le gooverne-ment ture, désormais plus cordiales. Le patriarche espère obtenir, lors d'une prochaine visite aux autorités d'Istanbul, la permission de rouvrir l'école théologique de Halki. Fermé il y e vingt ans, ce séminaire, qui était le seul en Turquie, est nécessaire à la formation des jeunes prêtres orthodoxes et donc à la survie de cette miporité milléoaire, héritière de l'empire byzantin...

NICOLE POPE

### DÉFENSE

# Les périodes de réserves seraient rémunérées au titre de la formation continue

Le secrétaire d'Etat à la défense, M. Jacques Mellick, a ennopcé récemment aux députés de la com-mission de la défense qu'il avait présenté au mioistre du travail, Mª Martine Aubry, un projet de modification du code du travail visant à assimiler le rappel des réservistes sous les drapeaux à des périodes de formation professionnelle. Avec ce nouveau régime, les réservistes bénéficieraient – ce qui d'est pas le cas à ce jour – d'une rémunération au titre de la formation continue.

Sur up total de 4 milliops d'hommes en situation de devenir des réservistes dans les trois armées et la gendarmene en cas de besoin, le ministère de la défense utilise, en dreidne.

(293 000) et la gendarmerie (130 000). Aux députés, M. Mellick a expli-

que «cette modification de la loi sur le code du travail permettrait de remédier au manque à gagner des réservistes, dans les entreprises, qui, contrairement aux fonction-naires, ne continuent pas en général à toucher leur salaire durant les périodes d'instruction».

Dans ce but, le secrétaire d'Erat a prévu de développer, l'an prochain, svec le concours des dirigeants du CNPF, sune action de sensibilisation» en direction de 35 000 chefs d'entreprise en France pour qu'ils ne mettent pas d'entraves aux activités militaires de leurs cadres dans

réserviste. Il est envisagé de distinguer trois catégories de réservistes. La première regrouperait les fractions du contiegent rappelables immédiatement, qui sont les «disponibles».

La deuxième scrait formée de réservistes volontaires, motivés pour répondre à des convocations régu-lières. La troisième catégorie réunirait les spécialistes (médecins, ingé-pieurs, interprètes, logisticiens) rappelés, sous des délais de préavis rappaies, sous des des de presvos courts, pour tenir des emplois que les personnels de métier ne penvent occuper qu'en nombre limité dans l'éventualité d'une crise qui dure-tait. Le seurétaine d'Etat a précisé que l'armée de teore avait engagé. 536 000 hommes dont la plupart qué qu'il étudie un projet de décret qui doit être opérationnelle dans sont versés dans l'armée de terre définissant un véritable statut du deux ans.



# ETUDIANTS, 18 - 20 ANS : CIVILEMENT ADULTES, **SOCIALEMENT ASSISTES**

# Pour une majorité civile et sociale à 18 ans

ils sont plusieurs centaines de milliers de jeunes. Ils ont 18, 19 ou 20 ans. La société les considére responsables. Ou du mains suffisamment responsables pour qu'ils exercent leur droit de vote pour l'élection du Président de la République. Ou pour remplir leurs obligetions envers elle, par exemple le service national, pour les jeunes gens. Et pourtant ! Parce qu'ils sont étudiants, on leur refuse un droit essentiel - accordé à tous - celui de bénéficier

de leur Sécurité Sociale personnelle. Concrètement, les étudiants, de 18 à 20 ans, sont obligés de passer par leurs parents pour se faire rembourser : ils ne peuvent avoir un accès eutonome au système de santé. Qui ne peut comprendre que sur des sujets sensibles relevent de le via privée d'un jeune, il lui soit parfois difficile d'aborder des problèmes personnels.

La conséquence immédiate, pour lui, est évidente : le choix se fait entre une absence de suivi médical ou une absence de remboursement.

C'est un frein à le responsabilité et à la responsabilisation individuelle. Parce que c'est l'âge où les jeunes déterminent leurs

comportements dans le domaine de la santé, l'enjeu est d'importance. Pourquoi ne pas leur accorder leur autonomie, leur offrir un cadre edapté à la pédagogie, è le prévention sanitaire et sociale ? Ce cadre existe : c'est le régime étudient de Sécurité Sociale.

L'augmentation très rapide des effectifs étudiants ve engendrer une aggravation des problèmes sanitaires et sociaux non résolus. Il conviendra de prendre en compte ces situations nouvelles, en faisant jouer le solidarité, par

exemple, au travers d'un Fonds d'Action Sanitaire et Sociale, propre eu milieu étudient, et bien entendu en tenant compte de l'accroissement de ces effectifs dens les remises de gestion des sections locales universitaires du régime étudiant de la Sécurité Sociale

Il faut favoriser la démocratisation de l'enseignement supérieur dans tous les domeines, au moment où de plus en plus d'étudients issus de familles modestes y accèdent. C'est pourquoi l'ouverture de la Sécurité Sociale des l'âge de 18 ans doit aller de pair avec le principe d'une exonération de cotisation sur critères sociaux tels que définis par le droit au prêt du Plan Social Etudiant et en priorité pour les premiers cycles.

### LES ETUDIANTS DOIVENT AVOIR ACCES A 18 ANS A LEUR REGIME DE SECURITE SOCIALE. AVEC EXONERATION DE COTISATION SUR CRITERES SOCIAUX.

PREMIERS SIGNATAIRES : P. CORNILLOT, Pot Univ. Paris-Nord et Pot Commission Questions Sociales et Vie Etudiant CPU; G. LE NEOUANNIC, Sec. Gen. F.E.N.; J. P. MAILLES, Pot FCPE; P. SICARD, Pot FSEF; R. TEULADE, Pot FNMF. ANEMF ; J. de BELLESCIZE, Pd1 SMERRA ; P. BESSET, Pd1 FAGE ; C. BORGEL, Pdt UNEF-10 ; F. OUPRAT, Pd1 SMECO ; FFACE ; RDL ; P. GODARD, Del. Gen. ANGE ; JEC ; L. LERISSEL, Pdt CLAME et UNEDESEP ; D. LEVEQUE, Pdt MNEF ; JL MOUDENC, Pdt SMESO; G. PARADIS, Pd1 UNECD; M. ROCHMAN, Pdt UEIF; P. SENNANEUCH, Pdt ANEPF; C. VALLET, Pdt SMEREB.

PARLEMENTAIRES : JM ALEXANDRE Dep. Europ. ; D. ANGER Dep.Europ. ; JY AUTEXIER Dep. ; G. BARATE Dep. ; JP. BACHY Dep. ; C. BARATE Dep. ; J. BARROT Dep. ; C. BARATE Dep. ; J. BARROT Dep. ; J. BAR BERCHET Sen. ; M. BERGE-LAVIGNE Sen. ; A. BILLARDON Dep. ; A. BOREL Dep. ; JC BOULARO Ocp. ; JP BRAINE Dep. ; P. BRANA Dep. ; M. GRIANO Dep. ; J. CAMBOLIVE Dep. ; J. CAMBOLIVE Dep. ; J. CAMBOLIVE Dep. ; J. CAMBOLIVE Dep. ; M. DESTOT Dep. ; A. DE MONSTESQUIOU Dep. Europ.; M. DINET Dep.; J. DRAY Dep.; J. DRAY Dep.; A. DURANO Dep.; A. GOUTEYRON Sén. : F. GUILLAUME DED. Europ. : C. HURIET DED. ; G. ISTACE DED. ; A. JOURNET DED. ; M. LAMBERT DED. ; L. LAUGA DED. EUROP. : JY LE DEAUT DED. ; JM LE GUEN DED. ; P. LEGRAS DED. ; R. LOID! DED. ; J. LORGEOUX DED. ; T. MANDON Dép.; H. MARTIN Sén.; JP MICHEL Dép.; O. MIGAUD Dép.; G. MONJALON Dép.; G. MONJALON Dép.; G. MONJALON Dép.; C. MORA Dép.; C. PERNE Sén.; C. PIERRET Oép.; C. PRADILLE Sén.; M. REYMANN Dép.; D. ROBERT Dép.; Y. ROUDY Dep. ; F. SAINT-ELLIER Oep. ; C. SPILLER Dep. ; F. TARDY Sen. ; P.Y. TREMEL Dep. ; J. VALADE Sen., 1er M.Adj. Bordeaux ; Y. VIDAL Dep. ; J. VIRAPOULLE Dep. ; A. VOILQUIN Sen. ; A. WARHOUVER Dep. ;

MAIRES : P. ALDUY Sén.M. Perpignan ; W. AMSALLEM M. Beauvais , F. AUTAIN Sen.M. Bouguenais ; J. AUXIETTE M. Roche/S/Yon ; J.M. AYRAULT Dep. M. Nantes ; O. BARIANI M. ZOÈ Arr. Paris ; D. BAUDIS Dep. M. Youlouse ; H. BEGORRE M. Maxéville ; B. BELLEC M. Niort ; P. BERNARD-REYMOND M. Gap ; J.L. BORLOO M. Valenciennes ; M. BURON M. Chateautriand ; A. CARIGNON M. Grenoble ; R. CARRAZ Dép.M. Chenove ; G. CHABROUX M. Villeurbanne ; M. CHARRIER M. Vaulx-en-Velin ; R.CHESA M. Carcassonne ; A. COILLOT M. St-Savine ; M. OELPLACE M. La Garde ; J.L. DUMDNT Oép. M. Verdun ; P. OUSSART M. Rumifly-en-Camb. ; G. ESTEVE M. Sélestat ; J. FLOCH Oép. M. Rèzé ; G. FRECHE Dép. M. Montpellier; B. LEFRANC Dep. M. Soissons; J. MUSELET M. Boulogne S/Mer; M. NOIR Dep. M. Lyon; J.P. PHIUPPE M. Villefontaine; J.J. QUEYRANNE Dep. M. Bron; G. RAVIER Dep. M. Avignon; M. ROCARD M. Confilens-St-Honorine; A. ROSSINOT Dep. M. Nancy; I. SANTROT Dep. M. Poiners, C. SAUNIER Sen. M. St Brieuc; F. SCELLIER M. St Gratien; C. TRAUTMANN M. Strasbourg; G. VADEPIED M. Méru.

PRESIDENTS DE CONSEILS REGIONAUX ET GENERAUX : B. BIOULAC Dép., Pdt C.Gén. Dardogne ; J. BLANC Pdt C. Rég. Languedoc-Roussillon ; T. CARCENAC Pdt C. Gén. Tarn ; M. CENSI Pdt C. Rég. Midi-Pyrénées ; R. GARREC Dép., Pdt C. Règ. Basse Normandie ; C. JOSSELIN Dép., Pdt C. Gén. Côtes d'Armor ; G. SAUMADE Dép., Pdt C. Gén. Hérault ; J. SCHVARTZ Pdt C. Gén. Moselle.

PERSONNALITES: J. ANDRIEU V. Pdt 'Affaires Sociales' CES; S. ATTALI Dir. UFR Phys. Chimie Toulouse 3; JH BALBI Pdt U. Corte: M. BEAU Pdte MOCEN; M. BENASSAYAG Délèg. Gén. Économ. Soc.; F. BLOCH LAINE Pdt UNIOPSS; M. BOEUF Pdt CNAFAL ; JM BOULLIER Sec. Gen. SGEN-CFDT ; S. CALMETTES Pdt FAET ; M. CARAYOL Pdt U. La Reunion ; J. CARTELLIER Dir. CROUS Honoraire ; B. CLUZEL Pdt Educinvest ; G. CREMER Pdt U. Paris 5 ; JF DAURIAC Oir. CROUS Crételt ; P. DELAMARE Tres. MAGE; F. DEMICHEL Pdte U. Paris B; H. DESIR Pdt SOS RACISME; A. DUMAS Dir. Fac. Montpellier 1; D. OURAND Pd1 U. Metz; J. FIJALKOW V. Pdt U. Toulouse 2; V.C. FISERA Prof. U.; I. GANDKHCH Chef Serv. Ptié-Salpetrière : F. GAYMARD V. Pdt U. Nice : J. GERMAIN Pdt U. Tours : M. GEVREY Sec. Gen. JPA : A. GHARNATI Prof. Fac. Nancy : A. GIRARD Dir. UNI-MUTUALITE : JL GIRODOT Pdt GROMA : S. GOURSAUD Pdt Ass. Dir. d'IUT : P. GRIMALDI Dir. CROUS Corse ; P. GUILLEN V. Pdt Dél. Gén. UIMM ; A. HENRY Inspect. Gén. de l'adm. Educ. Nation. ; P. JARRY Sec. Nation. JOC-JOCF ; R. KOVAR Anden Pdt U. Stresbourg 3 ; P. LARIVAILLE Pdt U. Paris 10 ; D. LE SCORNET Pdt Mutuelles de France ; J.P. LODTER Doyen Facul. Toulouse 3 ; P. LOUSET Dir. 10T Toulon ; Y LUCHAIRE Doyen Facul. Lille 2 ; J.C. MARTIN Pdt U. Toulouse 3 ; C. MAMY Psych. ; B. MIEGE Pdt U. Grenoble 3 ; B. NEMITZ Pdt U. Amiens ; E. OMET Pdt Union Nation, des Etabl. d'Hospit. Mutual.; F. PECAUT Pdt U. Avignon; B. PISSARRO Prof. Santé Pub.; G. RINO Pd1 Groupe ACACIAS; J.L. ROLLOT Sec. Gén. Ligue de l'Enseign.; P. ROSTINI Pdt Union Nation. des Clubs II.; M. ROZENBLAT Pdt. d'Honn. UNEF-ID ; J.M. SCHWARTZ Dir. Rech. CNRS ; J.P. SEGUELA Doyen Facul. Toulouse Rangueil ; M. SICARD Prof. Toulouse 3 ; Y. SIMON ; F. SOULAGE Pot Instit. Dev. Econ. Soc. ; J.C. SZALENIEC PDG Eurostudiomes ; F. TUFFIN Pdt U. Brest.

# Un homme dangereux

Daniel Mesguich, dans son nouveau théâtre, met Hugo à feu et à sang

de notre envoyé spécial

L'acteur s'assied, il jone le gardien de prison. Il prend en mants un livre, l'ouvre : du feu lui saute à la figure. Par du feu lui saute à la figure. Pouvre: du fen lui saute à la figure. Pas du simili: de vraies flammes. Claquantes, brûlantes. Qui séteindrout peu à peu une fois que le livre aura été refermé. Voici mieux: soudain apparaît, dans la saile, une boule de feu: Incandescente, qui fait voler après elle une écharpe de feu vif. Cette boule enflammée vole en larges volutes une enflammée voic en larges vointes, un mêtre au-dessus des cheveux des specialeurs. Après sa promenade elle va se blottir, s'éteindre, dans les bras d'un acteur. Aucun fil ne tient cette sphère enflammée. La aussi c'est du vrai feu.

Le public de Daniel Mesguich est éblour. Extasié, ill le sera plus encore au dernier moment du spectacle quand le rideau descend majestueusement sur l'immense décor qui partout est en feu. Rouge déchaîné des flammes. Explosions, fumée, tonnerre. Hurtements de joie et piétinements des soctateurs. Un tel incen-fi ments des spectateurs. Un tel incendie, à Lille, à quelques mêtres de là,
sur la Grand-Place, ou rue Faidherbe, ce serait, chez-ce même
public, l'épouvante. Mais ici c'est du
théâtre : enthousiasme et erise de

Il n'a pas attendu, le public, pour vibrer aux émotions fortes. En ouverture, nous voyons un misérable poser le cou sur un billot. Aussitôt le glaive s'abst, la tête vole. Sur un registre moins «fais-moi-peur», nous verrons un acteur disparaitre dans la glace dure d'un minoir, entraînant sa grande cape qui semble, à travers la vitre, se glisser par le trou d'une aignille. Et bien d'autres tours de marge.



Jean-Damien Barbin dans Merie Tudor

du théâtre, cette misère, ce pis-aller : c'est le Palais des Merveilles, la Grande Caverne des Illusions. Jamais nous n'avions vu cela, ni à Lille ni à Paris. Nulle part. Mesguich fait un triomphe,

Toutes les composantes du spectacle s'alignent sur ces prodiges. Le Marie Tudor de Victor Hugo mis en scène par Damel Mesgnich pour est à lui seul une cascade de décors son intronisation, à Lille, au Théatre ce qui n'est pas nouveau, Mesgnich national La Métaphore, ce n'est plus

que, il étouffe. Mais ici il se surpasse : tohu-bohu de temples babyloniens, de fausses ruines napoléoniennes, méli-mélo de balcons éclatés et de seenes de theatre qui s'emboîtent comme des poupées russes, balustres à pie sur l'infini, déserts de sable, souterrains secrets, sans compter le rideau en folie qui cent fois dans la soirée tombe, retombe, se relève, découvrant des mondes imaginaires ou un planéta-

dans quoi plane la pauvre orpheline qui se révèlera ètre la princesse loutes ces brusques splendeurs, ces hallucinations, apparaissent disparaissent en un clin d'œil dans des explosions assourdissantes qui déclenchent des incantations... Vous croyez rêver, nous croyons

rever, tous croient rever. Ce n'est pas pensable, mais cela a lieu, sous nos yeux. Restait la question des eurs, car Mesguich garde quand même quelque chose (avec beaucoup de coupes) du mélodrame de Hugo. et il faut des gens pour le réciter. Eh bien! les acteurs sont des illusions eux aussi : ils volent comme des chauves-souris, s'évanouissent comme des fantômes. Ils poussent la gesticulation au-delà de l'imaginable; des polichinelles déchainés. Voix de rogomme, enrouements avinés, rires forces. Marathon du declamatoire. C'est magnifique . Mesguich a choisi l'algèbre : « moins multiplié par moins égale plus», «horreur multi-pliée par horreur égale grand chic de grand style», «enflure multipliée par enflure égale rigueur». A ce degré. l'emphase bascule dans une parodie irrésistible de cirque : nouvel enthousiasme de l'assistance.

Cette performance d'art dramatique par contrepied est exécutée à la perfection par les élèves-acteurs de Mesguich; ces caricatures de pantins dissimulent des jeunes gens de réel talent, Christèle Wurmser, Odile Coben, Jean-Daniel Barbin, bien d'autres; voici tout de même pour eux un fourvoiement triste. Petits soldats, sans plus d'un raid, dans la folie, Espérons que Mesguich ne les escamotera plus, dans ses prochaines mises en scène : Marivaux, Racine.

MICHEL COURNOT

▶ Le Métaphore, 4, place du Général-de-Geulle. Du mercredi eu samedt, à 20 h 45. Tél.: 20-40-10-20. 85 F et 110 F.

# Feydeau à quatre mains

Pour ses débuts au Centre de Franche-Comté René Loyon fait collaborer les vivants et un mort

BESANCON

de notre correspondant

- Caramba! Ze n'avais zamais vou oun cèval dans oune salle à manzer! » C'est sur cette exelamation du duc de Grenade que s'achève le deuxième acte de Cent millions qui tonibent, de Feydeau. Il n'ira pas plus loin, laisse inache-vee, en 1911, cette pièce férocement drôle sur le pouvoir destructeur de l'argent.

Quatre-vingts ans plus tard, pour ses débuts à la tête du Cen-tre dramatique national de Franche-Comté (il a succédé à Denis Llorca au début de l'année 1991). René Loyon a imaginé de monter cette œuvre méconnue. après avoir demandé à Catherine Anne, Roland Fichet et Eloi Recoing de la complèter. Le temps n'a pas viniment passe sur ces per-sonnages. Ils ressassent outretombe leurs délires puérils. « La plaie que Feydeau n'avait pas refermée reste ouverte», souligne René Loyon, dont la mise en scène, en accentuant le sucréalisme des effets comiques, sert un texte sur lequel les coauteurs se sont manifestement amusés. L'exercice de style pourrait ne pas demeurer sans lendemain. René Loyon envisage d'inviter chaque année des auteurs contemporains à se rencontrer pour écrire des œuvres courtes, montées dans l'ancienne salle des fêtes de l'établissement fin de siècle dont Besançon-les-Bains tira naguere sa réputation de ville thermale.

Le directeur du nouveau théâtre de Besançon s'efforce de trouver, en outre, les moyens financiers nécessaires à la constitution d'une petite troupe permanente qui permettrait une intervention pédagogique plus marquée auprès d'un jeune public, dont la conquête

reste à faire. Aussi bien jeune ou moins jeune, le public bisontin ne s'enthousiasme pas facilement. L'effort de médiatisation voulu par René Loyon a presque triplé le nombre des abonnés, mais ceux-ci ne dépassent guère le demi-millier. Une programmation éclectique réussira-t-elle à extraire les Bison-

tins de leurs pantoufles? CLAUDE FABERT

▶ Le apectacle sera au Théâtre de Gennevilliers du 12 novem-bre au 15 décembre ; du mardi eu semedi, à 20 h 30 ; le dimenche, à 17 heures. Tél. : 47-93-26-30.

MUSIQUES

Décès de Mort Shuman

### Un généreux désordre

Le chanteur-compositeur américein Mort Shuman est mort dans la nuit du 2 eu 3 novembre è Londres des suites d'une opération au foie. Il était êgé de cinquante-trois ens.

On gardera de Mort Shuman l'image d'un bon géant au visage de Bacchus, d'un Falstaff moustachu à la voix douce, chantant des chansons tendres en s'accompa-gnant au piano. On retiendra de lui son amour de la France et de ses vins, et de Jacques Brel, qu était belge mais pour un Améri eain, ça n'y change pas grand-'ebose. C'est d'ailleurs en décou-vrant ses chansons en 1966, qu'il s'intéressera à la France. Il traduit Brei et en fait une comedie musi-cale montée off Broadway, qui dure sept ans et devient un film: Jacques Brel is alive and well and living in Paris.

Il fait alors découvrir Brel aux Américains, et la France le découvre. Pourtant il n'est pas un débu-tant. Né à Brooklyn le 12 novem-bre 1938, de parents fraichement immigrés et pauvres, Mortimer Sbuman étudie la musique classi-Shuman étudie la musique classique au Conservatoire de New-York, s'intéresse au rhy-thm'n'blues, et à dix-huit ans commence à écrire pour les stars du rock, pour Janis Joplin, Ray Charles, pour Elvis Presley lui-même (It's Now or Never, Surrender, His Laiest Flame, Can't Help Falling in Loyel.

Mais l'air de Paris l'attire. En 1971, il s'y installe, la ville lui plait, la façon qu'on a d'y vivre, d'y traîner, d'y aimer. L'amour est réciproque. Il écrit pour nos rockers à nous, Johnny, Eddy Mitchell, et interprète les chansons qu'il compose sur des paroles d'Etienne Roda-Gil. Des tubes. Il n'y eroit pas lui-même, mais ça marche. Le Lac majeur, l'Impermeable anglais, Brooklyn by the Sea. Papa Tango Charlie... Sa voix suave et son accent font merveille. En meme temps, il compose de la musique de films: les Guichets du Louvre de Michel Drach, l'Hotel de la plage et A nous les petites Anglaises de Michel Lang, Il fait aussi l'acteur de temps en temps. Il n'a jamais su dire non à un copain, même sachant qu'il-ne serait pas payé. Il aime partager, sa générosité est désordonnée, son

désordre généreux. Depuis 1986, sans trop faire parler de lui, il vivait à Londres où il a arrêté de boire, monté deux comédies musicales et sorti un album, ti s'est fail opérer du foie il y a qualre mois, et a du retourner à l'hopital. Il était trop bon vivant pour vivre malade.

COLETTE GODARD

O Mort d'Irwin Atlen. - Irwin Allen, producteur de films-catas-trophes (la Tour infernale, l'Aventure du Poseidon) est mort le 2 novembre à l'hôpital de Santa-Monica en Californie, d'une crise cardiaque. Il était age de soixantequinze ans.

# Impossible n'est pas chinois

CIRQUE DE PÉKIN au Cirque d'Hiver

Joue ronde et rose, oeil bride souligné de bleu et d'eye-liner, lèvres pulpenses très rouges : gar-cons et filles, les acrobates du Cir-que de Pékin ressemblent à despoupées des années 30, d'autant que certains sont encore des enfants, et que les autres ue sont pas très grands. Des poupées mal-léables qui, sans effort apparent, se plient en tous sens en gardant leur sourire ravi. On est ailleurs dans un univers de BD gentille, qui échappe aux lois de la gravité et de l'équil-hre. On n'y voit pas comme il était bre. On n'y voit pas, comme il était promis, le panda géant, retenu dans sa cage chinoise par décision d'une SPA micriationale. Mais on y voit, parmi une multitude d'émerveillements, une famille de dragous qui clignent de l'ocil, s'ébouriffent et s'ébattent comme de vulgaires cor-niauds, exécutent des exercices sur tabouret comme des lions dressés, on y voit une pyramide de chaises,

nne pagode de bols, des gens qui rebondissent sur un trampolino comme des ballons de basket pris de folie, une enfant qui grimpe le long de perches de plus en plus lourdes posées sur le front d'un adolescent, puis sur son épaule. Au sommet de la dernière il y a, dans une cage en demi-cercle, un petit vélo sur lequel elle roule en roud, à moitié dans le vide, c'est balluci-nant. Chaque numéro va du plus facile – c'est relatif – au défi à l'absurde. Peut-être bien qu'il com-mence là où de génération en géné-ration, les prédécesseurs s'étaient arêtés. Car le but des artistes chinois n'est pas de rénover leur art, mais de l'améliorer jusqu'à la per-fection qui, on le sait, n'est pas de ce monde. C'est pourquoi ils ne s'arrêtent jamais.

> 20 h 30, mardi et mercredi; 21 heures, samedi; 14 heures et 17 heurea, mercredi; 14 heures et 17 heures, samedi et dimanche. Tél.: 48-78-04-04.

# Questions sur la jeunesse

GÉNÉRATION CHAOS 1 à l'Espace Européen ·

Pour son retour à Paris après Pour son retour à Paris après quelque vingt ans en Italie (le Monde du 25 juin), Marc'O s'est installé avec son spectacle Génération Chaos I à l'Espace européen. Il y retrée l'ambiance petites salles des années 60. L'endroit – réaménagé par Jacques Rivette pour la Bande des quatre – s'y prête, avec son côté grenier chaleureux et déglingué, ses fameuils rouges légèrement branlants. Le plateau est nu trois adolescents -Fédérica Bartelli, Yoovan Gilles, Jérémy Prophet - caracolent sur une musique de Philippe Miller qui pas-tiche, détourne, décale, qui rythme leurs déambulations et leurs textes.

« Nous ne savons pas repondre aux

ils à peu près. Il n'est pas certain qu'ils aient même envie de les poser, ces questions. Ils s'apostrophent. jouent au chat et à la souris, lancent des phrases qui récupèrent les slogans déversés depuis trente ans sur gans déversés depuis trente ans sur eux et leur désarroi. Du rock et détournement à la Kurt Weill, du futurisme au café-théâtre, ils définissent un style. Ils sont tous les trois époustouflants. Entre les deux garcons, Manc'O a réussi à établir la même balance qu'autrefois entre Jean-Pierre Kalfon et Pierre Clésant entre le sur le sur le le sont le sur le sur le le sont le sur l menti, entre le voyou pintôt brute et l'ange pervers. Ils sont aussi excep-tionnels que l'out été leurs aînés.

Du merdi eu eamedi, à 21 heures; dimanche, à 17 heures. Tél.: 43-87-29-89 jusqu'au 24 novembre.



Bijoux Alessandra Gradi, en exclusivité dans les Bouriques EBEL Montre 1911. MILANO: NEW-YORK CRANS-SUR-SIERRE ST. TROPEZ MONCHERI

seraient rémunée

stion continue

學是 米尔

W PROTECTION

MARK THE CO. T ADULTES

Maria Maria Maria AM TERRETARIA

The state of the s **海岸、南部市 经济的证明** The Residence of the second of WE WILLIAM STATE STATE 

SECURITE SOCIALE.

State Serve Action Contract 1158 (Sec. 24

> 大海 的称歌剧 That the party THE PARTY OF THE P

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH pater -

F 5 7 46 A STATE OF THE STATE OF of the same A PROPERTY. W. Service F 54 W ... THE WAY

# Le regard sans voile

Deux films révèlent un cinéaste majeur venu d'Iran

**CLOSE-UP et DEVOIRS** DU SOIR d'Abous Kiorosk

ran-Luc Godard a raconté jadis comment la vision du Voyage en Italie de Rossellini lui avait révélé à que point la puissance du cinéma pouvait être inversement proportionœuvre (l'incitant ainsi à passer sans attendre à la mise en scène). C'est un choc de même nature que provo-quent les deux films d'Abbas Kiarostami qui viennent de sortir à Paris, augmenté d'une découverte de l'Iran d'aujourd'hui, dont on sait si peu.

Kiarostami n'est pas un débutant – son premier film, le Passager, date de 1974 (1) – ni tout à fait un inconnu: il v a deux ans sortait à Paris le qualrième film de ce réalisateur de quarante et un ans, Où est lo maison de mon ami?, histoire simple, belle et forte d'un petit garcon qui cherchait un copain de classe pour lui éviter une punition. Le style du cinéaste s'y révélait : une manière de trouver au ras du quotidien une réflexion morale, avec l'aide de comédiens amateurs. Avant et après, plusieurs festivals avaient montré l'un ou l'autre de ses treize courts-métrages ou de ses six longs-métrages, jusqu'aux récentes Rencontres cinématographiques de Dunker-que qui lui ont consacré une rétros-

Au début de Devoirs du soir (1989), Kiarostami explique qu'il a décidé de tourner ce film parce que son propre fils, qu'il élève seul, a des difficultés scolaires. Durant le court prologue, tandis qu'il filme des enfants dans la rue, on lui demande cu'il c'apait d'un documentaire de s'il s'agit d'un documentaire ou d'une fiction, et il répond qu'il ne

précient que le cinéma classique, n'al-ment pas mes films, explique Kiarostami. Donc je ne donne pas le film. En réalité, cette distinction entre fiction et documentoire ne m'intéresse pas du tout. Pour mol, dès que de la lumière impressionne de la pellicule, c'est du cinêma. Je pour le cinéma en tant que tel, j'ai de la considération pour les gens, ceux que je filme et ceux qui vien-

Devoirs du soir consiste essentiellement en une enquête auprès des élèves d'une école sur la façon dont ils font leurs devairs. Après un ques-tionnaire rempli par plus de huit cents gamins, une vingtaine d'entre eux sont interrngés devant une caméra mi-sociologue, mi-policière, que le réalisateur a l'honnêteté de montrer fréquemment à l'écran. En gros plan, les élèves disent tout ordi-nairement la dureté du système édu-catif, l'état de la famille, l'importance de l'analphabétisme, l'usage systématique des punitinns corpo-relles, la manière dont le temps est rythmé pour eux par le passage des dessins animés à la télé,

### Superbe leçon de démocratie

Mais, au-delà de leurs déclarations embarrassées ou arrogantes, parfois au bord des larmes, c'est un véritable réquisitoire que dresse le disposi-tif mis en place par Kiarostami; celui de l'apprentissage de la soumis-sion et du mensonge, de l'utilisation des ficelles de survie dans une société fermée. Cette partie centrale est enchâssée entre deux longues scènes presque identiques, où on voit les enfants dans la cour chan-tant des hymnes religieux et patrioti-

La première est une terrible image d'enrégimentement. Pour la seconde, qui montre la même chose, Kiaros-tami a coupé le son : sans le chœur unanimiste et totalitaire, on voit les enfants redevenus individus, certains passionnes, d'autres faisant des grimaces ou révassant. Superbe leçon de cinéma, et de démocratie.

Cette leçon, les Iraniens n'en pro-fiteront pas. Accepté par la censure du ministère de la culture, le film n'a pas obtenu l'aval de celui de cette séquence finale... et a aussitôt obtenu un grand succès populaire «La situation du cinéma est compl quée en Iran aujourd'hui, résume Kiarostami. Nous n'en sommes plus

ò l'époque des prémices de la Révolu-tion islamique, quand le cinéma était déclaré diabolique par les intégristes, et que les salles étaient ottaquées. Même eux acceptent les films aujour-d'hui à condition qu'ils cillent d'hui, à condition qu'ils aillent dans leur sens. mais il y a des secteurs du pouvoir plus modères, qui laissent

Il a dû avoir recourt à ces soutiens pour réaliser Close-up, dont le tournage a commence dans une prison, puis continué dans un tribunal. Il y filmait le procès tout à fait réel d'un chômeur de Téhéran qui s'était fait passer pour un cinéaste célèbre, Mohsen Makhmalbaf, et s'était ainsi installé dans une famille de grands bourgeois crédules, prétendant qu'il tournerait un film chez eux et avec

Après le procès, Kiarostami a demandé aux véritables protagonistes de l'affaire de rejouer, pour lui, le déroulement des faits. Constamment sur le fil de la réalité et de la ficsur le la de la realité et de la loc-tion, document-vérité en même temps que reconstitution cinémato-graphique d'une mystification ayant elle-même pour béros un faux cinéaste, Close-up réussit les noces impossibles et passionnantes du néo-impossibles et passionnantes du néo-réalisme le plus me et d'un jeu d'arréalisme le plus par et d'un jeu d'ar-tifices pirandelliens dans la lignée du Vérités et mensonges. d'Orson

Close-up est une exception dans le cinéma de Kiarostami : tous ses utres films (comme beaucoup de films iranieus) concernent les enfants. Manière d'esquiver les tabous qui pèsent sur les questions

reuses, mais aussi, dans son cas, intérêt de longue date pour le sujet avant même de quitter son métier

de graphiste pour devenir cinéaste (via le dessin d'affiches de films), il

avait créé et dirigeait l'Institut pour

le développement intellectuel des

enfants et des jeunes adultes dans les années 60. Et c'est sons l'égide de cet oceanisme qu'ont été produits

de cet organisme qu'ont été produits ses films, et quelques-uns des meil-leurs de ses confières, tels que le

Coureur, ou Bashu le petit étranger,

distribué en France au printemps

est la maison de mon ami? dans un

com perdu du nord de l'Iran, «là ou, la telé n'arrivant pas encore, elle n'affectait pas le jeu des enfants». En 1990, un terrible tremblement de

terre a ravagé cette région. Aussitôi Kiarostami s'y est précipité, inquie

du sort de ses jeunes acteurs. De cette visite, et de l'offre de finance-

ment d'un distributeur allemand

(aujourd'hui que l'Etat ne finance plus l'IDLEJA), est ne le projet de son dernier film. *la Vie et rien d'au-*

tre, témoignage de la volonté de sur vie des victimes. Issu de la réalité

attentif aux humains, engage parce

qu'il montre et non parce qu'il

prècbe, tel est le cinéma de cer

anteur dont il va falloir apprendre et

ne plus oublier le nom : Abbas Kia-

(1) Le Passager sera distribué en France en janvier prochain.

JEAN-MICHEL FRODON

En 1987, il était allé tourner Où

**ARTS** 

# Fables d'enfer

Peintures et sculptures récentes : visions noires et tourments

GÉRARD GAROUSTE la galene Durand-Dessert

Rougeoiements sur foud de énèbres, crépuscules brouillés où indécis, corps piqués de flèches, empalés, mutilés, têtes coupées et orisées, nuit dn Walpurgis et cercles de l'enfer de Daute : les tableaux, les dessins et les bronzes récents de Gérard Garouste por-tent la marque d'une inspiration de plus en plus sombre. La lecture de la Bible et celle de lo Divine Comédie, ses livres de prédilection, lui suggérent des visions d'augoisse et de douleur. Les figures humaines qu'il modèle en terre grise ou fond dans le bronze, des branches d'arbres appointées et des tiges de métal les percent de part en part comme des lances et des pieux rudimentaires. Les visages de ses sculptures, il les entaille, les aveugle et leur écrase les tempes et la face:

Les peintures ne sont pas moins tragiques : incendies, destructions, effondrements, dissolutions. La richesse de la matière, la virtuosité des touches et des reprises qui, jusqu'ici, semblaient justifier seules les œuvres, ont gagné en nécessité et en pouvoir d'expres-sion. Sans doute reste-t-il dans quelques toiles, longuement tra-vaillées, convertes de glacis et de vernis, entrelacs luxueux de roses mourant et de verts palis, un peu de la préciosité d'autrefois, de cetre préciosité qui donnait à redouter que Garouste ne soit que

tension, dément cette crainte. Elle soucieux de donnér une forme plastique à ses songes et ses peurs que d'occuper telle place dans 'histoire de l'art contemporair telle que les musées prétendent l'établir. Aussi construit-il plus simplement et fortemeut ses igures et a-t-il renoncé aux affete ries dont il les surchargeait jadis. Cette évolution se voit particuliè rement dans les sculptures, où l'emploi de barres droites, de plaques anguleuses et de supports massifs dont la géométrie contredit la gestualité du modelage est fort efficace. Il en va de même des encres de Chine sur papier, d'un heau déponillement, et des gra-

Ainsi se rassemblent peu à peu de la cruauté. Garouste s'y souvient de Goya et de Delacroix, des Tintoret les plus ténébreux et des images surréalistes les plus morbides. Mals si uourri soit-il de réminiscences littéraires et artisti-ques - et ponrquoi s'eu passe-rait-il, au nom de quel dogme de l'ignorance? - cet art de la torture et du tourment suscite abondance de résonances dans l'époque ctuelle. Ces totems tragiques son

Galerie Durand-Dessert. ➤ Galerie Durand-Dessart, 28, rue de Lappe, 75011 Peris.

PATRIMOINE

# Cluny, des baigneurs aux abbés

L'hôtel de Cluny et les thermes romains qui le jouxtent doivent faire l'objet d'un réaménagement

Le Musée de Cluny, à Paris, change de nnm. Il s'intitule désor-mais Musée national du Moyen Age. Simple question de termino-logie dira-t-on. Pas tout à fait. Sans doute la confusion avec l'ab-Sans doute la confusion avec l'ab-baye de Cluny ne sera-t-elle plus possible. Mais, surtout, ce change-ment, qui signale le retour d'Alain Erlande-Brandenbourg (1) à la tête d'un établissement qu'il a dirigé pendant près de vingt ans, marque sa volonte de l'agrandir. Actuelle-ment, les collections occupent l 200 mètres carrés environ. Mais les réserves sont considérables. Les victimes des travaux haussmanniens furent, pour la plupart logées ici. Ce fonds lapidaire n'est pratiquement pas moniré. Enfin, les fouilles archéologiques déposent une moisson considérable. Celles du Grand Louvre ont, par exem-ple, livré un décor peint sur plâtre, découvert, en morceaux, dans la cave d'une demeure du quatnr-zième siècle. «Ce dècor civil est une rareté au nord de la France. On en connaît deux ou trois, pas plus », affirme Alain Erlande-Brandenbourg. Des restaurateurs s'atta-chent aujnurd'hui à en reconstituer le puzzle, qu'il faudra ensuite remonter. Où? «*Ici*, réplique le conservateur de Cluny. Si cette fresque n'est pas présentée, elle pourriro dons une réserve et se dégradera fotalement. Je ne crois pas aux collections entassées dans les réserves. Les conservateurs finissent par les oublier. »

Mais, ne serait-ce que poar

caser cette énorme peinture médié-vale, il faut de la place. « De la place? Mais nous en avons, expli-que Alain Erlande-Brandebonry. Il suffit de réaménager l'espace dont nous disposons. » Et de vous entraîner dans la partie romaine de Cluny: les anciens thermes, qui juuxtent l'hôtel des abbés et s'étendent jusqu'au boulevard Saint-Michel. Une enorme salle, pratique-ment vide - le frigidarium - a encore sa voûte d'origine. Les autres ont été « complétées » avec plus ou moins de bonheur. Côté jardin s'élèvent les parties plus ahimées. Ce n'est pas tout. Le sous-sol du vieil établissement de

bain (deuxième siècle ap. J.-C.) conserve intacts plusienrs centaines de metres de galeries et de salles voûtées, un souvenir enterré l'importance de la cité gallo-romaine, « Ces thermes sont comparables, par leurs dimensions, à ceux de Tréves, fait remarquer Alain Erlande-Brandenbourg. El ce sont les seuls qui conservent un voûtement en plein cintre lancé à 15 mètres du sol. Ces vestiges doi-vent être impérativement prolègés. La pollution les dégrade un peu plus chaque jour. Il fout, après avoir acheve les fouilles archéologi-ques en cours, imaginer une archi-tecture qui les enrobe, les exalte et permette l'utilisation de certains de ces espaces » Un concours international d'architecture pourrait être laucé pour mener à bien cette restructuration.

Celle-ci, difficile et certainement coûteuse, permettrait de récupérer de 3 000 à 4 000 mètres carrés et peut-être de faire basculer l'ouverbure du musée vers le boulevard Saint-Michel. A la fin de l'année,

un rapport doit être remis à la Direction des musées de France (DMF). Il détaillera les extensions possibles et les éléments des collections à renforcer (l'archéologie, l'architecture et les aspects de la vie quotidienne au Moyen Age). Il devra aussi chiffrer le montant des travaux, qui devrait se situer dans une fourchette allant de 100 millions à 200 millions de francs. Une lourde somme pour la DMF, déjà engagée dans des opérations de longue haleine (Musée de Lille, Musée de Grenoble). Le nouveau conservateur n'exclut pas de faire appel au mécénat : la qualité du « ciment » romain utilisé ponr cotte construction pourrait amener nos rois du béton à faire un geste. EMMANUEL DE ROUX

(1) Le nouveau conservateur de Cluny, qui vient d'être élu à la chaire d'archéo-logie et d'histoire de l'art du Moyen Age de l'École des chartes, publie une impor-tante monographie consacrée à Notre-Dame de Paris (Nathan éd.).

# Echange de vies

Une comédie à semelles de plomb

Le Monde

VOYAGES

TERRES

**D'HIVER** 

DESTINATION DÉSERT : des itiuéraires détaillés

pour découvrir les grands déserts du moude • DES REPORTAGES en Egypte, Algérie, Sierra-Leoue, Népal, Thaïlande, Laos, Chine, Philippines, Floride, Patagonie, Italie, Irlande • UNE SELECTION DE

VOYAGES et des informations pratiques pour s'évader • DOSSIER NEIGE : l'inventaire des sta-

tions « authentiques », l'hébergement pour les jeux

d'Albertville, skier en Suisse et en Autriche, Saint-Gervais, la Laponic • L'AGENDA EUROPÉEN: pour ne manquer aucun des prochains rendez-vous

Supplément magazine avec

LES CLÉS DU PARADIS de Philippe de Bro.m.

Gasnard, romancier en perte de vitesse et dont la vie sentimentale est devenue d'une extrême complication (Pierre Arditi), va se mettre au vert en Bretagne. Il retrouve son frère cadet Paul (Gérard Jugnot) végétant dans une honnête médincrité, mais apparemment heureux en ménage. Il le décide à échanger par acte notarié leurs parts d'héritage, leurs horoscopes, leurs positions sociales et méme leurs compagnes.

Gaspard est un fameux faux jetnn, mais Paul gagnera au change après pas mai de mésaventures en se faisant apprécier sur

tous les plans à sa juste valeur. Voilà une comédie de caractères avec un bon scénario, des répliques vachardes, un transfert d'identité assez troublant - c'est la part d'Alexandre Jardin. Mais la mise en scène ne suit pas nu s'égare dans des chemins de traverse. Philippe de Broca a tiré le film vers une fantaisie à semelles de plomb (surtout dans la satire du milieu littéraire).

Les scènes seutimentales sont heureusement plus réussies. Elles dnivent beaucoup à Philippine Leroy-Beaulieu et à Jugnot (de plus en plus étonnant). Arditi et Fanny Cottençon se débrouillent plutôt hien avec des rôles conven-

JACQUES SICLIER

# SIK-SIK, le Maître de magie et LE HAUT-

**DE-FORME EDUARDO DE FILIPPO** TEXTE FRANÇAIS HUGUETTE HATEM

MISE EN SCENE JACQUES NICHET LOC. 42 74 22 77 2 PL. DU CHATELET PARIS 4°

Le Monde EDITIONS Bernard Féron et Michel Tatu AU KREMLIN

comme si vous y étiez Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev et les autres sous les feux de la *alasnost* 

# KRYSTIAN ZIMERMAN:

Le piano sans artifice

PRODIGIEUX. Insensible aux mirages de la carrière, Krystian Zimerman s'affirme, à trente-quatre ans, comme l'un des grands pianistes de notre temps. Pour nous, il a ouvert les portes de son ermitage suisse et évoqué les heurs et obstacles d'une vie de virtuose.

NOVATEUR. En inventant le quatuor à cordes, Joseph Haydn a donné à la musique une de ses disciplines les plus raffinées et ouvert la voie à deux siècles de chefsd'œuvre. ProQuartet rend hommage à ce père fondateur. ÉTERNEL. D'une actualité toujours brûlante, à l'heure où les villes sont plus que jamais des jungles, West Side Story revient au Châtelet. Le Monde de la Musique vous raconte la naissance, voici plus de trente ans, du plus célèbre des

Et aussi : Fritz Busch, l'âme du quatuor ; les douze vies de Miles Davis : Georges Brassens dix ans après ; la musique eu Norvège ; Truis Mörk, le Janos Starker du Nord ; hi-fi : dix enceintes au banc d'essai ; les livres, les disques, le Club, les petites annonces du mois.



Le Monde de la Musique 30 F chez votre marchand de journaux.

UNE PUBLICATION LOFT

Le Monde JEUDI 7 NOVEMBRE (numéro daté vendredi 8) A supplier of the second

Canal de la tracta

4 (3) 58 L

Almer ...

A Comment

概括: 原元

البلاث

Frie

\*\*\*\*\*

. .

15-

200

" to 15" ( .... )

100

\$ \*\*C \* 1.0

10-10-11

feet even a se

W ...

A THE STATE OF

720

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

. .

A AMON AND A

MAN A

ACCEPTANT.

\*\*\*

5 F.

**\*** 

m 52

tres

1000 - 200

. .

. - - --

- ----

化化环 医野类

**LUNDI 4 NOVEMBRE** 

### CENTRE GEORGES-POMPIDOU

-----

SALLE GARANCE (42-78-37-29) Hommage à la Warner Bros : Révolution (1985, v.o. e.t.f.), de Hugh Hudson, 14 h 30 ; la Sherif est en prison (1874, v.o. e.t.f.), de Mei Brooks, 17 h 30 ; l'Epreuve de force (1877, v.o. s.t.f.), de Clar Festerand, 20 h 30 Clint Eastwood, 20 h 30.

### LES EXCLUSIVITÉS

A PROPOS D'HENRY (A. v.o.): Gaumont Opéra, 2º (47-42-80-33): Clné Beaubourg, 3º (42-71-52-36): UGC Danton, 9º (42-25-10-30): Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08): UGC Starritz, 8º (45-82-20-40): Gaumont Alésie, 14º (43-27-84-50): 14 Julier Reseurancée, 15º (45-75-79-70): Starr Alásie, 14 (43-27-84-50); 14 Julilet Beaugreneire, 15 (45-25-79-79); 8ienvende Montparnasse, 15 (45-44-25-02); UGC Maillot, 17 (40-88-00-18); v.f.: Rex. 2 (42-38-83-93); UGC Montparnasse, 8 (45-74-94-94); Paramount Opéra, 8 (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01).

ALLCE (A. v.o.): Cinochas, 8 (48-33. ALICE (A., v.o.) ; Cinoches, 6: (48-33-

10-82).

LES AMANTS DU PONT-NEUF [Fr.):
Gaumont Les Halles. 1- (40-26-12-12):
Gaumont Opére. 2- (47-42-60-33):
Espece Saint-Milichel. 5- (44-07-20-49):
14 Juillet Odéon, 8- (43-25-59-63):
Bretagne, 9- (42-22-57-97): Le Pegode, 7- (47-05-12-15): Gaumont Champs-Elysées, 8- (43-59-04-67): Saint-Lazare-Pasquier, 3- (43-87-35-43); 14
Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81): Les Nation, 12- (43-43-04-67): Fauvetta Bis, 13- (47-07-55-83): Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50): Sept Parmassiene, 14- (43-28-45-0): Sept Parmassiene, 14- (43-20-32-20): 14- Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-76): Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27): Pathé Wepler, 19- (45-22-48-01).

L'AMOUR AVEC OES GANTS (It.)

L'AMOUR AVEC DES GANTS (It. L'AMOUR AVEC OES GANTS (It., v.o.): Ciné feaubourg, 3° (42-71-52-36); 14 Juliet Odéon, 8° (43-25-59-83): George V, 8° (45-62-41-46); Sept Permessiens, 14° (43-20-32-20); v.1.: UGC Opéra; 9° (45-74-95-40); Fauvette, 13° (47-07-55-88); Mistral, 14° (45-39-52-43). AN ANGEL AT MY TABLE meo-zélan

deis, v.o.) : Lucemairs, 6 (45-44-57-34). ATLANTIS (Fr.) : Gaumont Pamasse,

14 (43-35-30-40), AY CARMELA I. (Esp., v.o.) : Latins, 4-(42-76-47-86) ; Studio 28, 18- (48-06-36-07),

BACKORAFT (A., v.o.); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); George V, 8 (45-82-41-48); v.T.: Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Gaumost Par-nesse, 14 (43-35-30-40).

nasse, 14" (43-35-30-40).

LA BANOE A PICSOU (A., v.f.): Rex, 2" (42-36-83-83); Cinoches, 6" (46-33-10-82); UGC Triompha, 8" (45-74-93-50); Républic Cinémas, 11" (48-05-51-33); UGC Gobelins, 13" (45-81-94-95); Denfert, 14" (43-21-41-01); Saint-Lambert, 15" (46-32-91-88), BARTON FINK (A. BARTON FINK (A., v.o.): Forum Orient Express, 1 · (42-33-42-26); UGC Odéon, 8 · (42-25-10-30); UGC Champs-Elysées, 6 · (45-62-20-40); La Bastille, 11 · (43-07-46-60); Escirial; 13 · (47-07-28-04); Sept Parnassiens, 14 · (43-20-32-20)

14 (43-20-32-20) LA SELLE NOISEUSE (Fr.) : Le Seint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beaure-gerd, 6 (42-22-87-23) : Lee Trois Balzac, 8 (46-61-10-60).

80Y2'N THE HOOD (\*) (A., v.d.): Images d'ailleurs, 5 (45-87-18-09); Gaumont Ambssasde, 6 (43-59-19-08); v.f.: Hollywood Boulevard, 9-(47-70-10-41); Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71); Mixemar, 14- (43-20-89-52). LES BRANCHES OF L'ARBRE (Fr.-Ind. v.o.) : 14 Juillet Parnasse, 6- (43-28-

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Denfert, 14- (43-21-41-01) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LE CHOIX D'AIMER (A., v.o.): George V; 6• (45-62-41-46): v.f.: Pathé Impérial, 2• (47-42-72-52).

LES COMMITMENTS (idandals, v.o.) Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); George V. 8• (45-62-41-46); Sept Parnassiens, 14• (43-20-32-20). Sept Partiassians, 14- (43-20-32-20);
CROC-BLANC (A., v.o.): Gaumont Leshalles, 1- (40-26-12-12); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); v.f.; Gaumont Leshalles, 1- (40-26-12-12); Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-64-94); UGC Odéon, 8- (42-25-10-30); Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Gobeline, 13- (43-61-84-95); Geumont Alésis, 14- (43-27-84-50); Miramar, 14- (43-20-89-52); UGC Convention, 16- (45-74-93-40); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); Partié Clicity, 18- (45-22-48-01); Le Gambette, 20- (48-38-10-96).

38-10-96) CYRANO DE BERGERAC (Fr.): Elysées Lincoln: 8 (43-59-38-14); Grand Pavoia, 15 (45-54-46-85). DANNY LE CHAMPION DU MONDE (Brit., v.f.) : La Serry Zèbre, 11- (43-57-51-55) ; Denfert, 14- (43-21-41-01).

DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.):
Let Trois Salzac, 8 (45-61-10-60);
Sept Pamessiens, 14 (43-20-32-20);
v.f.: UGC Opéra, 9 (45-74-95-40). DELICATESSEN (Fr.): Ciné Beauburg, 3- (42-71-52-36); UGC Triompha, 8-(45-74-93-50). LA DISCRÈTE (Fr.): Ciné Beanbourg, 3

(42-71-52-36) : Epés de Bois, 5- (43-37-57-47). LES DOORS (A., v.o.) : Grand Pavols, 15\* (45-54-46-85).

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.POL. v.o.) : Seint-André-des-Arts J. 8\*
(43-26-48-18) : Denfert, 14\* (43-21FIERRO... L'ÉTÉ OES SECRETS (Can.): Latina, 4- (42-78 17-65); Epée de Bois, 6- (43-37-57-47); Cosmos, 6- (43-37-57-47); Cosmos, 6- (47-70-10-41). (45-44-28-80) ; George V, 8- (45-62-

FISHER KING (A., v.o.) : Gaumont Les FISHER KING (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12): Gaumont Copera, 2• (47-42-60-33): Action Rive Gauche, 5• (43-29-44-40): 14 Juillet Odéon, 8• (43-26-59-83): Bretagne, 6• (42-22-57-87): Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08): George V. 3• (45-62-41-46): 14 Juillet Bastille, 11• (43-57-60-81); Gaumon Aldeira, 14• (43-27-84-50): 14 Juillet Bastille, 15• (45-75-79-79); v.f.: Pativé Montparnasse, 14• (43-20-12-08).

GREEN CARO (A., v.o.) : Cinoches, 8-(48-33-10-82).
HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.): Epée de Bois, 5- (43-37-67-47).
HENRY V (Brit., v.o.): Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33); Denfert, 14- (43-21-41-01); Seint-Lémbert, 15- (45-32-91-63).

(43-21-41-7), 32-91-68), HIDDEN AGENDA (Brit., v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-65): Studio 28, 18- (46-06-36-07), L'INSDUTENASLE LÉGÉRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 8- (48-33-

J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.): Latina, 4: (42-78-47-86); Epée de Bois, 5: (43-37-57-47). JACQUOT DE NANTES (Fr.) : Lucer-JACUDO 1 DE NANTES (Fr.) ; Lucernaire, 8- (45-44-57-34).

JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.) : George V, 8- (45-62-41-46) ; v.f. : Paramoum Opéra, 8- (47-42-56-31) ; Mixtra), 14- (45-39-52-43). PRETTY WOMAN (A., v.o.(: Cinoches,

6 (46-33-10-82). PROSPERO'S SOOKS (Brit.-Hol., v.o.): Racine Odéon, & (43-26-16-68). RAGE IN HARLEM (A., v.o.): Forum RAGE IN HARLEM (A., v.o.): Forum Orient Express. 1• (42-33-42-25(; Images d'ailleurs, 5• (45-67-18-05). RO 61N DES BOIS PRINCE OES VOLEURS (A., v.o.): Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); Pethé Hautefauille, 6• (48-33-76-38); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-59-82-82); UGC Normandie, 8• (45-63-16-16); v.f.; Rex, 2• (42-36-83-93); Pethé Français, 9• (47-70-33-88); Fsuvette, 13• (47-07-65-88); Les Montparnos, 14• (43-27-S2-37); Gaumont Convention, 15• (48-28-42-27); Psthé Clichy, 18• (45-22-46-01); Le Gambetta, 20• (48-35-10-96). LE ROI DES ROSES (All., v.o.); Epée

LE ROI DES ROSES (All., v.o.): Epée de Bois, 5· (43-37-57-47). SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.): Ciné Beaubourg, 3· (42-71-52-36): Studio Gelande, 5· (43-54-72-71).

SEXE, MENSDNGE9 ET VIDED (A., v.o.) : Ciné Beeubourg, 3- (42-71-52-38) ; Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09). LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A.

v.o.) : Cinoches, 8- (48-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LA TENTATION DE VÉNUS (Brit., v.o.): 14 Juillet Pamasse, 8• (43-26-58-00); UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50).

### LES FILMS NOUVEAUX

LES CLES DU PARADIS. Film fran-cais de Philippe de Broca: Rex, 2-(42-36-83-93); Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Montpamasse, 6-(45-74-84-94); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-56-62-82); Saint-Lazare-Pasquier, 6- (43-67-35-43); UGC Blarritz, 8- (45-62-20-40); Para-mount Opéra, 9- (47-42-66-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-69); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43); UGC Convection, 15- (45-74-83-40); UGC Maillot, 17- (40-56-00-18); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (48-38-10-86). LES CLES DU PARADIS. Film fran-10-96

CLOSE UP. Film Iranian d'Abbas Kia-rostami, v.o. : Utopia, 6- (43-26-HOMEWORK. Film franien d'Abbas

Kiarostami, v.o. : Utopia, 5- (43-26-84-65), HOT:SHOTS I Film américain de Jim Abrahams, v.o. - Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) : UGC Danton, 6- (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6- (45-64-44-46) ; Géorge V. 3- (45-62-41-46) ; UGC Normandle, 9- (45-83-16-18) ; v.f. : Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52) ; Rax, 2- (42-36-83-83) ; UGC Montpernaese, 6- (46-74-94-94) ; Pathé Marignan-Concorde, 6- (43-59-82-82) ; UGC Opérs, 9- (45-74-95-40) ; UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) ; UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95) ; UGC Convention, 15- (45-74-93-40) ; Pathé Cicty, 18- (45-22-46-01) ; Le Gambette, 20- (46-36-10-96), UNGCINI INCIDENT. Film américain HOT: SHOTS I Film américain de Jim

LINGUINI INCIDENT, Film əméricain de Richard Shepard, v.o. : Forum Horizon, 1• (45-08-57-57) ; Pathé Heurefauille, 8• (48-33-76-38) ;

JUNGLE FEVER (A., v.o.) : Images d'alleurs, 5- (45-87-18-09).

JUSQU'AU BOUT OU MONDE (Fr.

JUSQU'AU BOUT OU MONDE (Fr. All.-Aurr., v.o.): Forum Horizon, 1: (45-06-57-57); Saint-André-des-Arts I, 8-(43-26-48-18); UGC Danton, 9-(42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8-(43-59-16-06); George V, 8-(45-82-41-48); Max Linder Panorama, 9-(48-4-46-88); La Bastille, 11-(43-07-48-60); Escurial, 13-(47-07-26-04); Gaumont Parnasse, 14-(43-36-30-40); Kinopanorama, 16-(43-06-50-50); v.f.: Pathé Weoler B. 16-(45-22-47-94)

Pathé Wepler II, 16- (45-22-47-94). LES LIAISONS DANGEREUSES (A.

v.o.) : Cinochae, 8• (46-33-10-62) ; Grand Pavois, 15• (45-54-46-85).

MADAME SOVARY (Fr.) : 14 Juillet

MILLER'S CROSSING (\*) (A., v.o.) : Epés de Bois, 5: |43-37-57-47) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68):

MISSISSIPPI MASALA (A., v.o.) : Lucernaire, 5- (45-44-57-34).

MOHAMED SERTRAND-DUVAL (Fr.):

Pethé Impérial, 2 (47-42-72-52); Images d'ailleurs, 5 (45-87-18-09). MON PÈRE CE HÉROS (Fr.) : Forum

Horizon, 1 (45-08-57-57); Rex, 2 (42-38-83-93); UGC Odéon, 6 (42-25-

38-93-93); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-53-92-82); Saint-Lazare-Paquier, 6- (43-87-35-43); UGC Blarritz, 8- (45-62-20-40); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); UGC Opéra, 9- (45-74-85-40); Las Nation, 12- (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Fauvette, 13- (47-07-55-88); Gaumom Alésia, 14- (43-27-84-60); Miramsr, 14- (43-20-88-52); Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-05); 14- Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); Geumont Convention, 15- (48-28-42-27); UGC Meillot, 17- (40-58-00-18); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Garnbietta, 20- (46-38-10-96).

LA MORT O'UN MAITRE DE THE (Jap., v.o.): Espace Saint-Michel, 5- (44-07-20-49).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (1) (A.

v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) ; Grand Pavois, 15- (45-64-

NIKITA (Fr.) : Les Montpamos, 14 (43-

NUIT ET JOUS (Fr.-8eL-Suis.) : 1 Entrepor, 14- (45-43-41-63) ; Studio | 28, 18- (46-06-36-07).

bette, 20- (46-38-10-96).

27-52-371.

Parnasse, 6- (43-28-58-00).

Gaorge V, 6- (45-62-41-46); Sept Pamessians, 14- (43-20-32-20); v.f.: Pethé Français, 9- (47-70-33-86); Fauvette 8ia, 13- (47-07-55-88); Pathé Wepler II, 18- (45-22-

OU LE SOLEIL EST FROID. Film roumain de 6ogdan Dimitrascu, v.o. : Latina, 4- (42-78-47-86).

RIFF RAFF. Film britannique de Ken Loach, v.o.: Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60); Les Montpamos, 14- (43-27-52-37). UN HOMME ET DEUX FEMMES.

UN HOMME ET OEUX FEMMES, Film français de Valérie Stroh: Gaumont Les Halles, 1: (40-28-12-12); Gaumom Opére, 2: (47-42-50-33); Publicis Salm-Germein, 6- (42-22-72-80); Gaumont Ambassade, 8: (43-56-19-08); Gaumont Parnesse, 14: (43-36-30-40); Gaumont Alésia, 14: (43-27-64-60); Geumont Convention, 15- (48-28-42-27). VAN GOGH . Film français de Mau-

VAN GOGH - Film français de Mau-rice Pialet : Gaumont Les Hailes, 1-40-26-12-12! ; Geumont Opéra, 2-(47-42-60-33) ; 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83) ; Pathé Hautefeuille, 6-(46-33-79-38) ; La Pagode, 7-(47-06-12-15) ; Gaumont Ambassade, 8-(43-56-19-08) ; Pathé Français, 6-(47-70-33-66) ; 14 Juillet Bastille, 11-(43-43-04-67) ; Feuvette, 13-(47-07-55-88) ; Gaumont Parnasse, 14-(43-43-04-67); Feurette, 13 (47-07-55-88); Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15 (45-75-79-78); Bienvenûe Montparnasse, 15 (45-44-25-02); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18 (45-22-

LE VOLEUR OE CHEVAUX. Film chinois de Tien Zhueng Zhueng, v.o. : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

> TERM)NATOR 2 (\*) (A., v.o.): Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); UGC Odéon, 9• (42-25-10-30); Pathé Merignan-Concorde, 8• (43-58-92-82); UGC Normandie, 9• (45-63-16-16); Le Bastille, 11• (43-07-48-60); Pathé Montparnasse, 14• (43-20-12-08); 14 Juillet Beaugrenelle, 15• (45-75-79-79); v.f.: Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); Rex (le Grand Rex), 2• (42-38-42-26); Rex (le Grand Rex), 2• (42-38-43-93); UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-94); UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-64); Pathé Marignen-Concorde, 8• (43-68-92-62); Paramount Opéra, 9• (47-42-56-31); Les Nation, 12• (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12• (43-43-04-67); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-65); Mistral, 14• (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14• (43-20-12-68); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-65); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-65); Mistral, 14• (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14• (43-20-15-146-16-15); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-65); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-Pathé Montpernassa, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé Wepler, 16\* (45-22-45-01); La Gambetta, 20\* (48-38-

10-96). THE INDIAN RUNNER (\*) (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-38); UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94); UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50).

THE VOYAGER (All.-Fr.-Gr., v.o.) : Epée de 8ois, 6º (43-37-57-47).

THELMA ET LOUISE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26): George V. & (45-62-41-48).
TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Le Berry Zèbre, 11- (43-67-51-55). LES TORTUES NINJA II (A., v.f.): Club Gaumona (Publicia Matignon), 9: (43-59-31-97); Saim-Lambert, 15: (45-32-

TOTAL RECALL (\*) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-48-65). TOTO LE HÉROS (Bel.-Fr.-All.) : UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94). TROUBLES (A., v.o.): 14 Juilet Odéon, 6. (43-25-59-83) : UGC Biarritz, 8. (45-

UNE EPOQUE FORMIDABLE... (Fr.) : George V, 8 (45-62-41-46). URGA (Fr. Sov., v.o.): Geumont Les Halles, 1• (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33); Pathé Haute-Opera, 2\* (47-42-60-33); Pathe haute-feuille, 8\* (48-33-79-36); Publicis Champs-Elysées, 9\* (47-20-78-23); 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Les Montpamos, 14- (43-27-52-37).

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER (Fr.) : Forum Orient Express, 1-(42-33-42-26) : Elysées Lincoln, 8- (43-(42-33-42-20); Elysees Lincoin, 8/ (43-59-36-14); Psthé Français, 9- (47-70-33-88); Fauvetie, 13- (47-07-55-88); Psthé Montpsmesse, 14- (43-20-12-06); Pethé Wepler II, 18- (45-22-73-94) 47-94)

LE VOLEUR O'ENFANTS (Fr.-It.-Esp.) Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20). VOYAGE SUR JUPITER (Can.) Cinaxe, 19- (42-09-34-00). Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT ? (A., v.o.): UGC Norman-die, 8 (45-63-16-16): v.(.: UGC Mont-pamasse, 6 (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9 (47-42-58-31).

### LES SÉANCES SPÉCIALES

A SDUT DE SOUFFLE (Fr.) : Las Trois uxembourg, 6 (46-33-97-77) 12 h. AKtRA (Jap., v.o.): Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) 15 h 30. ALEXANDRE NEVSKI (Sov., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 19 h. ARIZDNA JUNIDR (A., v.o.) : Epée de iois, 5- (43-37-57-47) 22 h. ARSENIC ET VIELLES DENTELLES (A., v.o.) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) 19 h 10. RAGDAD CAFÉ (A., v.o.) ; Saint-Lam-

bert, 15, (45-32-91-68) 21 h. 8 LADE RUNNER (\*) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 20 h. 8RAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5-43-54-72-71) 20 h 10. LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARD (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-25-19-09) 20 h 20, LE CHAGRIN ET LA PITTÉ (All.-Suis.) : Refist Logos II, 5, (43-54-42-34) 12 h 05.

CHIENNE DE VIE (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 13 h 30. LA CITÉ DES FEMMES (h., v.o.) : Stu-dio Galande, 5- (43-54-72-71) 18 h. DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (A., v.o.) : Sainr-Lambert, 15 (45-32-91-68)

LE DÉCALOGUE 10, TU NE CONVOI-TERAS PAS LES 8 JENS D'AUTRUI (Pol., v.o.): Refler Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5- (43-54-42-34) 12 h. LE DÉCALOGUE 9, TU NE CONVOI-TERAS PAS LA FEMME D'AUTRUI (Pol., v.o.): Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5- (43-54-42-34)

OERSOU OUZALA (Sov., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 21 h. DIEU VOMIT LES TIÉCES (Fr., v.o.) : Utopia, 5. (43-26-84-65) 18 h. OON GIOVANNI (Fr.-it., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 14 h. OROWNING 6Y NUMBERS (Brit. v.o.) : Denfert, 14- (43-21-41-01) 21 h 40.

LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) Ranetagh, 16 (42-88-64-44) 20 h. EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.) : Oen-fert, 14 (43-21-41-01) 13 h 50. EXCALIBUR (A., v.o.) : Saint-Lambert 15- (45-32-81-68) 15 h 15. L'EXPÉRIENCE INTERDITE (°) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-48-85)

FAUX-SEMSLANTS (\*) (Cen., v.o.) : Ciné Baeuboure, 3\* (42-71-52-36) 10 h 45.

LA FEMME FLAMBÉE (\*\*) (All., v.o.) : Studio Gslende, 5\* (43-64-72-71) 18 h 20. LE FLEUVE (Ind., v.o.) : Reflet Logos I, (43-54-42-34) 12 h

LE GRAND SLEU (Fr.) : Grand Psvois, 15- (45-54-46-65) 17 h 15. L'HOMME BLESSÉ (\*) (Fr.) : Ciné Beau-bourg, 3- (42-71-52-36) 10 h 50. HOTEL DU NORD (Fr.) : Saint-Lambert 15- (45-32-91-88) 15 h. L'INCINERATEUR DE CADAVRES (tchèque, v.o.) : Accatone, 5- (46-33-85-86( 11 h 40.

JE T'AIME, MOI NON PLUS ("") (Fr.) Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) 11 h. LABYRINTHE DES PASSIONS (Esp., io des Ursulines, 5- (43-25-16-09) 22 h 15.

LENINGRAD COW-8DYS GD AME-RtCA (Fin., v.o.) : Républic Cinémas, 11/ (46-05-51-33) t5 h 10. LOLITA (Bm., v.o.) : Républic Cinémae, 11• (48-05-51-33) 21 h.

LE MONDE SELON GARP (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 22 h. NOLA DARLING N'EN FAIT OU'A SA TÊTE (A., v.o.) : Imeges d'silleurs, 5, (45-87-18-09) 22 h. PASSION (Fr.) : Denfert, 14 (43-21-

41-01) 20 h. PRÉNOM CARMEN (Fr.) : Oenfert, 14 (43-21-41-01) 16 h 20. QUANO HARRY RENCONTRE SALLY

(A., v.o.) : Saint-Lambert, 15, (45-32-91-68) 13 h 30. LES QUATRE CENTS CDUPS (Fr.) Les Trois Luxembourg, 8- (46-33-87-77) 12 h.

QUERELLE (\*\*) (Fr.-All., v.f.) : Studio Galande, 5<sup>o</sup> (43-54-72-71) 22 h 30. LA RÉGLE DU JEU (Fr.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 16 h. STRANGER THAN PARADISE (A.-Ali., v.o.) : Utopis, 5- (43-26-84-85)

TAXI DRIVER |\*\*) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15\* (45-54-48-85) 17 h 30. Imeges d'silleurs, 5° (45-87-18-08) 22 h.

37-2 LE MATIN (\*) (Fr.) : Studio dee Ursulines, 5- (43-26-19-09) 17 h 15. UN CŒUR QUI BAT (Fr.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 12 h.

# LES GRANDES REPRISES

A PROPOS DE NICE (Fr.): Saint-André-des-Arts II, 6 (43-26-80-25). SLONGE VÉNUS (A., v.o.): Action Ecoles, 5 (43-26-72-07). EASY RIDER (A., v.o.) : Cinoches, 6-(46-33-10-62)

EVE (A., v.o.) : Action Christine, 6- (43-FANTASIA IA.( Cinoches. 6- (46-33-10-621.

LAOY FOR A OAY (A., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00). ramassa, o (63-26-98-00).

MINNIE AND MOSKOWITZ (A., v.o.):
Action Christine, 6- (43-29-11-30).

MODERATO CANTABILE (Fr. (: Europa Pantison), 5- (43-

54-15-041 LE NIO OE8 GENTILSHOMMES (Sov., v.o.); Cosmos, 6- [45-44-28-80).

OLIVER TWIST (Brit., v.o.): 14 Juillet Psmasse, 5- (43-26-58-00); v.f.: 14 Juillet Parnasse, 6- (43-28-58-00).

GLORIA (A., v.o.): Les Trois Luxem-bourg. 6 (46-33-87-77)

PEAU D'ANE (Fr.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-56-00).

PINK FLOYO THE WALL (6nt.-A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-65).

(Les jours de première et de relâche

19 h; mar., mer. a 20 h 30; dim. 15 h 30 (30). L'ÉVEIL DU PRINTEMPS. Aman-diers de Peris (43-66-42-17) (dim. soir, lun., mar.) 20 h 30.

lun.) 22 h (1).

Montorqueil (46-36-06-06) (dim, soir, lun.) 20 h 45; dlm. 15 h (5).

ARCANE (43-36-16-70). La Valse avant 8ASTILLE (43-67-42-14). Léo Ketz et ses œuvres : 19 h 30. COMEDIE-FRANCAISE (40-15-00-15).

ESPACE PIERRE CAROIN (42-85-

**GUICHET MONTPARNASSE (43-27-**88-81). Les Oactylos : 19 h. La Plus Forte et Psris : 20 h 30. Une 1emme seule : 22 h 15.

LE FUNAMBULE THÉATRE RESTAU

PORTIER OF NUIT ("( ((t., v.o.) : Le Champo - Espace Jacques Teti, 5- (43-54-51-60).

LES QUATRE FILLES DU DR MARCH (A., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 64(46-33-97-77). SALO OU LES 120 JOURNÉES DE SOOOME (\*\*) (Ir. v.o.) : Accatone, 6-(46-33-86-86) THE SERVANT (Brit., v.o.) : Reflet

TOM JONES (Bit., v.o.): Hallet Logos II, 5- (43-54-42-34): Reflet Logos I. 5- (43-54-42-34): Elysées Lincoln, 8-(43-59-36-14). LA VIE PASSIONNÉE OF VINCENT

LA VIE PASSIONNEE OE VINCENT VAN GOGH (A., v.o.): Lucemaire, 5- (45-44-57-34).

LA VIEILLE FILLE (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77).

YOYD (Fr.): Le Champo - Espace Jacques Teit, 5- (43-54-51-60).

ZÉRO OE CONDUITE (Fr.): Saint-André-des-Arts II, 8- (43-26-80-25).

LE PEUPLE OES SOURIS, Nanterre

(Théarra Par-le-See) (47-78-70-88)

KOALAM-THÉATRE TRADITION-

NEL DANSE ET MASQUE. Maison

des cultures du monde 145-44-

LES PATTENTS. Petit Montparnasse

(43-22-77-74) (dim. zoir, tun.) 21 h; sam, 16 h 30; dim. 15 h 30 (5).

A8RACADABRACULA. Tramplin-

Théâtre des Troie-Frères |42-54-

L'ANTICHAMSRE. Atelier (46-06-

48-24) (dim. soir, lun.) 21 h ; dim.

LE 80UC. Chèteney-Melebry,

Théâtre du Cempegnol (45-61-33-33) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim.

LES CAPRICES DE MARIANNE. Nenterre, Théâtre des Amendiers (47-21-18-61( 20 h 30 ; dim.

72-30) 20 h 30 ; dim. 17 h (5).

(dim., km.) 20 h 30 (5).

91-001 20 h 30 (5(,

15 h 30 (5),

18 h (5).

### **THÉATRES**

### SPECTACLES NOUVEAUX JOSÉPHINE LA CANTATRICE, OU

sont indiqués entre parenthèses.) L'INTERVENTION. Neurity-sur-Seine |48-24-03-83| (dim., lun.) 20 h 30

NUMENTAL & L'ANGE DE PAPTER ». Au 8ec fin (42-98-29-35) (lun.) 19 h ; mar., mer. à 20 h 30 ; dim.

VICTOR 8IANCO AU PLATEAU 26. Plateau 26 (48-87-10-75) (dim., lun.) 20 h 30 (30). DU HAUT O'UNE HEURE. Au 8ec fin (42-96-29-35) 20 h 30 (31). LES CDULOIRS DE LA HONTE. Café de la Gara (42-78-52-51) (dim.,

PETITES SCENES POUR SE PER-

ORE. Yvry-aur-Seine (Théâtre) (46-70-21-55) lun., mar. 20 h 45 (4), LES TAMBOURS DE LA GLOIRE, La Funembule Théâtre-Restaurant (42-23-86-83) lun., mar. 20 h 30 (4). LES EFFETS OF L'ORAGE. Théâtre

CUMEDIE-HANKAISE (40-15-00-15). Salle Richelieu. Le Médecin volsnt, euivi du Médecin maigré lui : 20 h 30. DAUNDU |42-51-89-14). Couec, le Grand Orchestre du Splendid : 20 h 45. EOGAR (43-20-65-11). Les Fsux Jetons : 20 h 15. Las Babas cedres : 22 h.

27-41). Mères, portraits : 21 h. GRANO THÉATRE O'EDGAR (43-20-90-09). Métral Fsmily : 20 h 15. Elie Semoun et Dieudonné M'Bala : 22 h.

HUCHETTE (43-28-36-99). La Canta-trice chauve: 19 h 30. Le Leçon: 20 h 30. Poète à New-York: 21 h 30. la gloire : 20 h 30.

SWEENY (48-67-65-37). Wex Museum et Here's Herbie : 20 h, THEATRE DE NESLE (48-34-61-04), 6sudelaire : 14 h 30, Miserae : 16 h, Les Gastronomedes : 20 h 30. Notil Hardy : 22 h.

### LES CAFÉS-THÉATRES AU 8EC FIN (42-96-29-36). Du heut

d'une heure : 20 h 30. Négropolitains : 22 h, 6LANCS-MANTEAUX (48-87-15-84). Salle ). Salade de nuit : 20 h 15. Cherer et Cherer : 21 h 30. J'dols pas être normai : 22 h 30. Salle II. Les Sacrés Mons-tres : 20 h 15. Finissez les melons je

vsis chercher le rôti : 21 h 30. Costa-Vagnon : 22 h 30. CAFE O'EOGAR (43-20-65-11). Fsíila dans son premier (atman-show 20 h 15. Mangeuses d'hommes 21 h 30. Nous on fait où on nous dit de LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20).

fsire: 22 h 30. C'est magique et ça tache : 20 h 30, 22 h et 24 h, Sissoise : 22 h.

ert millénaire », à l'Institut du monde

erebe, 15 heures, 1, rue des Fossés-

Salle des Ingénieurs, 9 bis, evenue

d'léns, 14 h 30 : « L'âge d'or da

Surner, Sargon, Gudee », par O. Bou-cher (Antiquité vivante).

92 bis, boulevard du Montparnasse 15 heures : « Oe Frençois I. à

Henri V : Chembord, rêve des rois s

30, avenue George-V, 16 heures

Un torero l'hiver, film de J.-P. Vedel

Pelsis de le Découverte, evenua

Franklin-Roosevalt, 18 heures :

Observation des estres et du sve-

tème soleire » (Cours d'eetronomie

60. boulevard Saint-Michel (grand

emphithéètre), 18 h 30 : « Volce-

niame et risquee meieure », par

12. rue Guy-de-le-Broese. 19 heures : « Formes et utilisations de l'épargne solidaire en Afrique et

en Europa », svec J. Archambauh et

23, rue François-Miron, 18 h 30, :

« Le tarot psychologique, miroir de

(Eepace Kronenbourg Aventure).

Ssile Notre-Deme-des-Chemps,

CONFÉRENCES

(Paris et son histoire(.

# PARIS EN VISITES

# MAROI 5 NOVEMBRE

¿ Les passages marchands du dix-neuvième siècle, une promenade hors du temps », 10 h 30, 4, rue du Fau-bourg-Montmartre (Psis attrefois). « L'Opéra-Bestille Issiles et coulisses) svec un eperçu du quartier », 10 h 30, devant le café Les Grandes Marches (C. Merie).

Marches (C. Mene).

« Tombes célèbres du Père
Lachaise », 14 heures, entrée principele, bouleverd de Ménilmontent
(M- Cazes).

« Les steliere de la Menufacture

des Gobelins » (timhé à trente per sonnes), 14 heures et 15 heures, 42, evenue des Gobelins.

e Le 6ibliothèque estionale dens l'ancien palais de Mazarin » (limité à vingt cinq personnes), 15 heures, 58, rue de Richelieu (Monuments hietoriques).

toriques).

con cans! Seint-Mertin è le 
rotonde de La Villette, en passant 
par l'hôpitat Saint-Louis », 14 h 30, 
quai de Jemmapes (Sauvegarde du 
Pans historique).

e Le cimetière du Père-Lachaise : 14 h 30, entrée principale, boulevar da Ménilmontam (C. Merle).

'« Les homoeexuels au Pàre-Le-chaise », 14 h 30, métro Père-La-chaise, sortie escalator (V. de Lan-glade).

glade).

« Histoire et fonctionnement de l'Hôtel des ventes ». 14 h 30 et 16 h 15, sous la grende horloge, métro Richelleu-Drouot, sortie (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

« Le cimerière Montpernssse et son vieux moulin », 14 h 30, métro Raspai (Approche de l'ert).

« Montmetre, une butte sacrée, un village pittoreeque », 15 heures, sommet du luniculeire, eu lanion Paris autrefois.

Peris autrefois.

« Le temple boudchique du boie de Vincennas, Histoire du boudchisme », 15 heures, métro Liberté, à l'engle de l'avenue Liberté (P.-Y. Jaslet).

« Les hôtels Poulletier, de Marie et de Vigny », 15 heures, 7, rue de Sévigné (O. Bouchard).

« Promenade dans le vieux village d'Autreuil ) a heme au Boillagu les Paris autrefois.

d'Auteuil, La hemeau Boileeu, les souvenirs de Mollère, les sœurs de Vernères a, 15 heures, meuro Eglise-d'Auteuil (M. Hager). « Saint-Nicolas-du-Cherdonnet et son vieux quertiar », 15 heuree, métro Maubert Mutuelité, sorte esca-

« Exposition Kilims enatoliens, un

tator (Lutèce-Visites).

soi », per P. Augar (Librairie Les 100ciels). 153, rue du Faubourg-Saint-Danis (code 26A15), 20 heures : « Le rêve,

rettes).

outil d'initiation personnelle (1ª par-tie) », par S. Villaverde (Centre Séphira) 12, rue Guy de le Brosse, 20 h 30 ; « Les enfents d'immigrés, Le pachologie du détour », par

S. Tomkievicke (La Maison de toutes les couleurs). Aquariue, 54, rue Sainte-Croix-dela-Bretonnerie, 20 h 30 : « Le christienisme initiatique de le Rose-

Croix \*. Entrée tibre (Rose-Croix d'or).

لعلدًا من للأصل

Carrier and a second

Charge to

RMAN:

JUSIQUE

loade di properti

The sales are a second de kurt

Suivie par un milliard de tèlè-

epectateurs dene soixante-dix

pays la finale de la deuxième

Coupe du monde de rugby, dis-

putée semedi 2 novembre è

Twickenham, e été gagnée per

l'équipe d'Australie, veinqueur

de l'Angleterre 12-6. Une

superbe confrontation entre des

orange et vert omniprésents et

des blencs contraints à l'offensive. Elle consecre le jeu total des Australiens, demi-finalistes

**TWICKENHAM** 

de notre envoyé spécial

Cette fois, Dieu ne s'est donc pas contente de sauver la reine, Dans un même élan, il a égale-

ment sauvé le rughy, N'était-ce pas l'essentiel? Vainqueurs Austra-liens et vaincus Anglais se sont

quittés sur ce constat réconfortant, au terme d'une partie à armes

égales, entre deux équipes de hraves types réunis pour le match des matches, celui des trois finales

en une seule : l'Empire contre

l'une de ses filles perdues; l'hémi-sphère Nord face à son jumeau du Sud; le rugby du muscle contre celui du cœur. Ce triple duel valait bien le plus vihrant « God Save the

Queen » jamais entonné sur les tra-

indemne de pareille expédition en terre anglaise a de quoi surpren-

dre. Alors que les avants locaux

paraissaient promis aux rôles de béliers patriotes et les arrières au chômage technique, le ballon s'est, en effet, offert d'étonnantes esca-

pades. Contre toute attente, le jeu

n'a pas succombé à une surdose de chauvinisme et de calcul tacti-

que, en particulier du côté britan-nique. Il ne s'est pas laissé pièger par l'enjeu d'un match télévisé

dans soixante-dix pays et dans

Le fait que le rugby sorte

vées de Twickenham,

en 1987.

Au cours de ce match, présenté Londres comme «le plus important de l'histoire du rugby », les jouents au maillot blanc frappé de la ruse auraient pu pécher par excès de force et de suffisance, excès de force et de suffisance, foncer tête haiesée et manches relevées comme ils l'avaient fait en quart de finale contre la France (19-10) puie en demi-finale contre l'Ecosse (9-6). Quant aux Wallahies, ils auraient pu oublier leur démonstration de Duhlin contre la Nouvelle-Zélande (16-6) et opter pour une confrontation de gros bras, une affsire d'hommes à régler phalanges serrées entre maul et mèlée. Ni les uns ni les autres et meice. Ni les uns ni les autres ne sont tombés dans les pièges ainsi tendus. L'Angleterre, dérou-tante, a renoncé à sa stratégie du muscle. L'Australie, impression-nante, n'a commie qu'un minimum de fautes.

> Resoin de surprendre

Des deux équipes, celle d'Angle-terre s'est révélée la plus surpre-nante, «Nnus vous réservons quel-ques surprises», avait promis Will Carling, le capitalne britannique, avant la finale de cette deuxième Coupe du monde. Promesse tenne. Le temps d'un match, d'un moment d'euphorie qui leur a peut-être coûté la victoire, Anglais out davantage attaqué qu'au cours des deux rencontres précédentes !

Pour une fois, le ballon n'a pas allumé de chandelles dans le ciel de Londres. Il n'est pas non plus resté enterré sous les quintaux d'une première ligne volumineuse. Ohscurs figurants des précédentes

rencontres, les trois-quarts Jeremy Guscott, Rory Underwood ou Will Carling, promus têtes d'affiche de la «dernière» lui ont insufflé le mouvement.

Comment expliquer pareil chan-Comment expliquer pareil changement? Le besoin de séduire ne saurait le justifier à lui seul. En fsit, l'évolution stratégique du Quinze de la rose tient davantage à un hesoin de surprendre un adversaire présumé supérieur, du moins si l'on en juge par le résultat du dernier match en date entre les denx équipes (40-15 pour les denx équipes (40-15 pour l'Australie en juillet dernier à Sydney). A force de répéter que le sort de cette Coupe du monde dépendrait de la confrontation entre les deux packs, les stratèges avaient fini par oublier que le rugby est « fait pour les gros autant que pour les coureurs », selon l'ex-pression de Geoff Cooke, le manager anglais. Aussi les «gros» ont-ils cherché, pour une fois, à se mettre au service des «coureurs»

L'euraient-ils fait s'ils avaient été surs de prendre le dessus? En tout cas, cet effort qui a sauvé la finale de l'ennni n'a pas été probant au plan du résultat. Plaqueurs, les trois-quarts anglais ne se sont pas improvisés jongleurs. Seul l'ailier Jeremy Guscott à parfois réussi à provoquer quelques courants d'air dans la défense austratienne. Mais celle-ci e trop hien verrouillé portes et fenêtres pour laisser claquer un essai. Aucune tornade, fût-elle blanche, ne semblait devoir surprendre les orange et vert

Craignait-on un manque d'expé-rience de la première ligne austra-lienne (vingt-cinq ans de moyenne d'age) face aux grognards de la Reine (six joueurs de plus de trente ans sur les huit du pack)? Elle n'a jamais reculé en mêlec. S'attendait-on à une domination anglaise à la touche? Là encore, les Australiens ont fait jeu égal. Et c'est à deux mains, sans hésitation aucune, que Willy Ofahengaue, robuste troisième ligne originaire

des Tongas, s'est emparé de la balle à la vingt-neuvième minute, pour offrir un ballon d'essai au pilier Anthony Daly. Redoutait-on que les Australiens tombent dans les plus claesiques des pièges les pins claesiques des pieges angisis et commettent de nomhreuses fantes? Ils s'en sont bien gardés. Jonathan Webb, l'arrière anglers, n'a pu inscrire que six points sur pénalité (65 et 70°), hu qui en avait marqué an total cinquante lors des cinq matches pro-

### Hémisphère sud

L'équipe d'Australie eet ains faite que tous ses joueurs savent aussi bien attaquer que défendre Les piliers manquent rarement une passe. Les trois-quarts sont capa bles de plaquer sans reculer. Et l'adversaire, quoi qu'il fasse, se retrouve en permanence pris dans les meilles d'un filet orange. comme les All Blacks une semaine plue tôt, les Angleis se sont empêtrés dans cette défense d'une mobilité exceptionnelle, les amenant à commettre des fautes (le buteur australien Michaël Lynagh a marque six points sur pénalité).

Quatre ans après leur élimina-tion en demi-finale par le Quinze de France dans des conditions rocambolesques, les Australiens succedent donc aux Néo-Zélandais. Le trophée repert ponr l'hémisphère sud, vers un pays on ce sport est loin d'être très populaire. Avec quinze mille licencies et trois cents clubs, il vit dans l'ombre de cents clubs, il vit dans l'ombre de son coisin professionnel, le jeu à XIII, qui attire beaucoup plus de specte teurs; séduit bie o des joueurs de XV et bénéficle d'un tout autre traitement de la part des médias. Les Wallabies ne pouvaient rêver meilleure propagande que cette finale. Quant an Quinze de la rose, il ne pouvait espérer sortie plus honorable. Le rugby en général, lui, ne s'en porte pas plus mal.

PHILIPPE BROUSSARD

VOILE: la Baule-Dakar en solitaire

# Duel de générations

dimanche 3 et tundi 4 novembre, sur la facade attantique n'a pas permis le départ de la quatrième édition de la course La Baule-Dakar à la voile. Les huit trimarans et les quatre monocoques engagés devaient pertir mardi eprès-midi.

LA BAULE de notre envoyé spécial

Le jour n'était pas encore levé, dimanche 3 novembre, quand les organisetenra de la coorse La Baule-Dakar ont pris la sage décieion de reporter le départ. Les rafeles de veot soufflant à 35-45 noends (environ 75 km/h) rendeient très risqués pour les grands trimarans leur remorquage dans le sas du port de Saint-Nazaire puis le parcours côtier de Pornichet au Croisic. Le départ de le denzième édition, en 1983, avait déjà été reporté d'un jour pour les mêmes raisons. ·

Influencés par le succès populaire et les retombées médiatiques de la Route du rhum, gagnée l'an dernier à la même époque par Florence Arthand, l'Association des conreurs, internationaux sur multicoques océaniques (ACIMO) avait demandé aux organisateurs de La Baule-Dakar de transformer leur; épreuve, disputée jusque-la en équipage (1980 et 1983), puis en. duo (1987), en course en solitaire. Maigre les risques représentés par les booées que les multicogees, peu manœuvrants aux mains de solitaires, voot devoir virer à proximité des Açores, des Canaries et do Cap-Vert.

La revanche attendue entre le carre d'as de la Route du rhum risque de se réduire à un duel,

Le tempête qui soufflalt, Florence Arthaud (Pierre-I-) qui imanche 3 et lundi 4 novemre sur le freche attantique n's en solitaire et Philippe Poupon (Fleury-Michon) qui a préféré c'ins-crire en monocoque afin d'affiner aux côtés d'Alain Ganthier (Bagages Superior) et de Jean-Luc Van den Heede (Helvim) sa préparatioo pour la deuxième course eutoor do monde en solitaire, devraient laisser le vétéran de l'épreuve; le Canadien Mike Birch Fujicolor) et le benjamin, le Suisse Larrent Bourgaon (RMO) en découdre pour la victoire en un duel de générations.

A l'âge où Lanrent Bonrgnon (vingt-cinq ans), troisième de la Route du rhum et déjà vainqueur de la Course en solitaire du Figuro (1988) et de la Course de l'Europe en équipage (1991), fait figure de favori, Mike Rirch, qui a fêté ses soixante ans le 1° novembre, n'evait encore jamais mis les pieds sur un voilier. Avant de ressentir son coup de foudre pour l'Océan à trente-quatre ens, en convoyant des voiliers, puis de signer à qua-rante-sept ans sa première victoire dans la première Route du rhum (1978), le Canadien s'était essayé hien des métiers : chercheur d'or dans l'Alberta, cow-boy en Colombie britannique, ouvrier sur des chantiers de construction de poutes et de métro, maria sur un cargo ou encore mécanicien autom en Grande-Bretagne.

### Elevé sur les océans

200

. 7 1

A l'inverse, Laurent Bourgnon a pratiquement été élevé sur les océans. A quatre ans, ses parents, en rupture de commerce, avaient mis les voiles pour passer deux années dans les Caralbes. Un peu plus tard, ils ont de nouveau leve l'ancre pour un tour du monde avec des étapes prolongées dans le Pacifique. Mal adapté à une vie sédentaire, il n'a pas profité long-temps de ses études de mécanique. A vingt aus; en 1986, il avait fait parmi les participants à la Route du rhum en ralliant Pointe-à-Pitre sur un Hobie Cat, un petit catamaran de piage de 5 mètres de long.

Loin d'être séparés par leur différence d'age de trente-cinq ans, leur éducation et leur approche du sport, Laurent Bourgnon et Mike Birch sont très proches anjourd'hui, par leur professionnalisme et leur passion de la voile. Ils ont tous deux des liens quesi affectifs avec leur bateau, prépare avec une même méticulosité.

Le premier a suivi, jour après jour, la construction eu chantier. Il vit le plus souvent à bord, maigré l'inconfort résultant d'une chasse eu poids superflu frisant la para-noia. « l'ai besoin de l'avoir dans la peau, dit-il. J'en connais chaque détail, car je l'ai vu et aide à naître. En mer, je le sens travailler. Je sais ce que je peux lui deman-

### «L'eau n'était pas assez verte»

Le second, ses lunettes de petit prof sur le nez, n'a pas non plus compté les heures passées à véri-fier ou à fignoler le moindre détail sur son trimaran. Ses années de convoyage dans l'Atlantique lui avaient déjà donné une connais-sance étonnante de cet océan. A l'arrivée de sa première Route du rhum, il avait stupéfié Olivier de Kersauson en lui expliquant pour quoi. Contrairement aux autres concurrents, il avait cessé sa desconcurrents, il avait cessé sa des-cente vers le sud. «L'eau n'était pas assez verte et il n'y avait pas de poissons volants, disait-il. J'al compris que les vents alizés ne seraient pas au rendez-vous, » Depuis, Mike Birch est le skipper qui a accumulé le plus de milles à la barre d'un multicoque.

Mnins expérimenté, Lanrent Mnins expérimenté, Lanrent Bourgnon mise sur les progrès de la science pour se livrer à une préparatinn d'avant-garde pour nn skipper. Depuis deux ans, il collabore evec des médecins du CHU de Toulouse pour une approche plus rationnelle de sa nourriture et de son sommeil. Ainsi a-t-il appris à gérer à sa guise les quatre heures de sommeil quotidiennes dont il a besoin. Un atout qui peut se révêler essentiel dans une course en solitaire.

Quatrième de la dernière Route du thum, après avoir été dépassé par Philippe Poupon et Laurent Bnurgnon dans le canal des Saintes, à quelques milles de l'arrivée, Mike Birch avait encore echoué pour quatre-vingt-treize secondes derrière le jeune Suisse dans la Course de l'Europe. Sa motivation était toute trouvée au

départ de La Baule. GÉRARD ALBOUY

TENNIS: l'Open de Paris

# Le triomphe modeste de Guy Forget

Guy Forget a remporté la finale du sixième Open de tennis de Peris-Bercy, dimenche 3 novembre, en battant l'Américaln Pete Sampras en cinq sets, 7-6 (11-9), 4-6, 5-7, 6-4, 6-4. Le Françeis, eixième joueur mondial, s'est imposé devant 15 000 specteteurs eu terme d'une partie à suspense qui e duré trois heures et quarantecinq minutea. Pour cette eixième victoire de la saison, il e empoché un chèque de 270 000 dollars.

Guy Forget n'est pas du genre à se rouler par terre. Un large sourire, une accolade au vaincu, des remerciements polis au public suffisent bien. Le joueur a beau remporter la victoire la plus importante de sa carrière, la première d'un Français à Paris depuis celle de Yannick Noah à Roland-Garros, il ne changera pas. Modeste il était, pudique il reste. A peine se déclare-t-il « ému », les yeux légèrement embués devant les caméras, qu'il se ressaisit, comme gèné par cet aveu de fai-blesse. « Cein peut paraître égoiste, dit-il, mais j'aime garder mon plai-tir rour mai sir pour moi. »

Cette retenue s'est longtemps traduite sur le court par une sorte d'autofiagellation inconsciente. L'à où il semblait pouvoir l'emporter largement, Forget se contentait de victoires étriquées; là où la lutte s'avérait acharnée, il haissait les bras le raemier. A Berry encore en bras le premier. A Bercy encore, en oras le premier. A bercy encore, en quarts de finale contre l'Italien Camporese, il a mené un premier set exemplaire. Puis il s'est effondré dans le deuxième, semblant deman-der pardon d'avoir si bien joué. Le Marseillais déteste la facilité : il ne s'accorde souvent la victnire que chement, dans la douleur.

Et c'est peul-être ce qui l'a sauvé dimanche, dans sa finale contre Pete Sampras, son double tennisti-que. Les deux joueurs n'nnt pas seulement en commun leur grande taille. Ils voisinent à l'ATP: Forget se situe pour l'instant au sixième étage, Sampras au septiéme, après avoir 10us deux culminé au quatrième rang. Et ils se rapprochent surtout par leur jeu d'attaque, tissé de services canon et de courses vers le filet.

Or de son propre aveu, Forget n'a pas très bien joué cantre l'Amé-ricain. Après un premier set arraché de justesse, au jeu décisif, grâce à un nombre impressionnant d'aces – le Français en a réussi 29 sur l'en-

semble du match - il semblait som-brer dans cette léthargie qui l'a perdu tant de fois. « J'avais l'im-pression d'être un petit garçon avec sun professeur, expliquait-il. Plu-sieurs fois, j'ai été à deux doigts de décrocher complètement, d'autant que la perspective de jouer en cinq sets me semblait un travail digne

> « Je doutais de mes qualités»

Confronté à de vraies difficultés, le Français n'a pas eu à recourir à sa méthode masochiste pour froler la défaite. «Il y n un an, j'aurais capitulé, confesse-t-il. Mu carrière a longremps été persurbée par ce manque de confiance en moi. Je doutais de mes qualités et des que je jouais mal, j'acceptais passivement le phénomène. Maintenant j'ai une meilleure conscience de mon niveau de jeu. Et je me bazarre quand il est jeu. Et je me bagarre quand il est mauvais.» A Bercy, comme à Cin-cinnati, en août, contre le même Sampras, Forget a su profiter d'un relachement de son adversaire pour s'adjuger le quatrième eet et conclure au cinquième sur sa troisième balle de match.

Réconcilié avec son jeu, le Mar-seillais e enfin réussi à s'attirer les bonnes graces du public parisien. L'affaire paraissait pourtant mal engagée. A la veille du toumoi, il se répandait encore en critiques (1) sur ces spectateurs bruyants et indisciplinés qui génaient sa concentration. A mi-chemin entre le dédain grandbourgeois et l'autisme, il révait à haute voix de « bulles » où les joueurs pourraient batifoler loin des clameurs du peuple. A Bercy, le

Grand prix d'Australie

da formula 1

des conducteurs

(classement final)

1. Senna (Bré), 96 pts; 2. Mansell (GB),
72; 3. Patrase (Ita), 53; 4. Berger (Aut),
43; 5. Prost (Fra), 34; 6. Piquet (Brés),
26,5; 7. Alesi (Fra), 21.

AUTOMOBILISME

public l'a soutenu sane rancune toute la semaine, pour finir avec l'ovation de dimanche. Et le tennisman a volontiers reconnu que cette passion naissante l'avait aidé dans ses nombreux moments difficiles.

Même s'il demeure encore loin de la popularité d'un Yannick Noah, Guy Forget met enfin en pleine lumière son statut de vedette du tennis français, acquis, comme le reste, dans la discretion. En deux ans, il sera passé du double au simple, de la cent-treizième place mon-diale à la sixième. Une progression rare, passée un peu inaperçue du grand public en raison de ses résultats médiocres dans les tournois du Grand Chelem, qui restent pour lui « la marche suivante».

Vedette toute neuve, Forget fait eussi office depuis un an de chef de file indiscutable pour l'équipe de France de Coupe Davis, qu'il a largement contribué à amener en finale. A un mois de cette confrontation, à Lyon, avec des Américains nettement favoris, son match contre l'nn de ses probables adversaires pouvait tenir lieu de répétitinn générale. Dans une ambiance générale. Dans une ambiance proche de celle d'une rencontre de proche de celle d'une rencontre de la Coupe, Forget y aura glané quelques points psychologiques supplémentaires. « J'ai prouvé à Sampras
et au public que je suis à son niveau
quand je joue mon meilleur tennis»,
expliquait-il. Si Furget ne s'est pes
roule par terre, c'est aussi qu'il sait Qu'a une victoire par équipe donne plus de plaisir qu'une victoire indivi-duelle.»

JĖROME FENOGLIO

# AUTOMOBILISME : Grand Prix d'Australie de formule 1

# Un final en trombes

d'Australie, disputé dimanche 3 novembre sous une pluie torrentielle et arrêté eprèe seize tours è la suite de nombreux accidents, le Brésilien Ayrton Senna e définitivement ecquis le titre de champion du monda des conducteure. Le titre mondlel dee constructeurs revient à McLaren-Honda, qui devance Williams-Renault.

ADELAÎDE

correspondance

Le champion hréeilien, une nouvelle fois en pole position eprèe les essais, était le seul à ne pes eublr lee projectione d'eau que soulevaient les voitures. Soue la déluge, il evait réclamé par des signes de la main l'interruption de la ronde dèe le 14 tour. Le circuit, partiellement mondé et encombré de débris dus à diverses aorties de piste, n'offrait plus aucune aécurité. La cauree tourneit alors à l'empoignada générale dane un brouillard opaque.

Débarrassé de ses poursuivants, notamment du Britannique Nigel Mansell, qui le talon-nan alors à 1 s 259 avant de danner dens le mur, Ayrtan Senna avait jugé que la parodie de course evan assez duré. Les commisseres le rejoindrant

A l'issue du Grand Prix dens ce sege relsonnement après quatre reports d'un nouveau départ.

> Le cleseement de cet embryon de Grand Prix ne pou-vait rien changer pour le titre de chemplon du monde des pilotes, conquis per Senna au Jepon quinze jours plue tot, meis la bagarre annoncée entre constructeurs e tourné court. Dommage | Car le circuh d'Adéleide, qui mord sur la ville et l'hippodrome local, met à rude épreuve freine et boîtee. Renault attendait une confrontation des méceniques aur les vingt derniers tours.

> Le duel n'est que remis : les Williams-Renault seront encore là le seigon prochaine. Le moteur RS3, qui arime les vol-tures, est un 10 cylindres en V à 67 degrés. Le hoîte de viteeses, pusée transversale-ment, est semi-automatique à aix repports. Le directeur de Reneult Sport e annoncé qu'un successeur, le RS4, succéderalt l'an prochain au RS3. « Nous sommes arrivés à un niveau de concurrence tel en formule 1 que l'innovation doit être permenente, ce qui conduit à cuncevoir et à réelieer un moteur par an. Le RS4 est donc à l'étude. Ce sera aussi un V10, et nus sammes convaincus que cette architec-ture constitue un cumpromis idéal entre la puissance et les contingences imposées par les châssis.

# Les résultats

2-0

des contructeurs 1. McLaren-Honde, 139 pts; 2. Williams-Renauh, 125; 3. Farrari, 55,5; 4. Benetton-Ford, 38,5; 5. Jordan-Ford, 13. 1. Senne (9rés, McLaren-Hunda), lee 52,920 km en 24 min 34 eec 899 (muyenne: 129,170 km/h]; 2. Mensell (G-8, Williams-Renault), à 1 sec 259; 3. Barger (Aut, McLaren-Honda), à 5 sec; 4. Piquer (Bré, Benetton Ford), à 30 sec; 5. Patrese (Ita, Williams-Renault), à 50 sec; 6. Morbidelli (Ita, Ferrari), à 51 sec.

(t) Dans un entretien à l'Equipe.

FOOTBALL

mpionnat de France

Saint-Etiense et Montpelier..... Metz et Lyon .......... Marseille b. Nancy ... Paris-SG h. 'Sochaux ..

Classement: 1. Marseile, 24 pts; 2. Monaco et Paris-SG, 21; 4. Caen, 19; 5. Marz, 18; 6. Nantes et Le Havre, 17; 8. Saint-Etienna, Auxerra, Montpeller, Toulouse et Mines, 16; 13. Lens, 15; 14. Cannes, Toulon et Lille, 14; 17. Lyon et Rennas, 13; 19. Sacheux, 11; 20. Nancy 9.

Deuxième division (Seizième journée)

GROUPE A \*Rouen b. Dunkerque...... \*Beauvais b. Brest..... "Seden b. Ancenis. \*Orléans b. La Roche-sur-Yon. "Louhans-Cuiseaux b. Bourges ... 'Red Star et Tours...

"Laval at Valenciennes. "Le Mans et Angers ..... <u>...</u>0-0 Classement: 1. Angers, 22 pts; 2. Valenciennes, 21; 3. Rouen, 20; 4. Louhans-Cuiseaux et Brest, 19. GROUPE 9 Epinal et Mulhouse "Strasbourg b. Ajeccio .... "Istres et Martigues...... 1-1

"Chêteauroux et Saint-Seurin... Bordeaux b. Gueugnon..... 2-0 "Grenoble et Rodez ...... ... 1-1 ... 1-0 \*Armecy et Saint-Quentin ....

Classement: 1. Strasbourg, 28 pts; 2. Bordeaux, 27; 3. Istras, 22; 4. Perpignan, 20; 5. Redez, Bastie, Nice et

BILLET

La colère d'Airbus

La campagne de presse qui se

propos du différend entre le

demier épisode en date de la

constructeur et le transporteur

d'achater, au mois d'août, le futus Bosing 777 de préférence à

consortium Airbus et la

querelle qui oppose le ...

depuis que calui-ci a choisi

Airbus a déposé une plainte

10 octobre) pour atteinte à la

libre concurrence. Le consortium a

suspendu ses discussions avec

British Airways sur le projet .

d'avion de huit cents places (le

compagnie britannique et fait .

savoir que, si celle-ci souhaitait ·

La colère de M. Jean Pierson, le

au désir de British Airways de

conserver une flotte homogène er

se fournissant auprès d'un seul

constructeur. Après tout, ce n'est

pas parce que l'avionneur British

Aerospace fabrique 20 % des

qui n'a jamais acheté un seul des

avions européens, devrait changer de politique d'achats. De même, il est vraisemblable que c'est son

intérêt financier bien compris qui

le futur réecteur GE 90 de :

a racheté pour la coquette....

a conduit le transporteur à retenir.

l'américain General Electric, qui lui

somme de 2,7 miliards de francs une usine d'entretien galloise peu

performante, en contrepartie d'un

meilleur prix pour le réacteur qui

équipera le Boeing 777 que pour

le réacteur (le CFM-56 coproduit

avec le français SNECMA) destiné

Ce ne sont pas ces pratiques

tapis qui ont fait sortir les

traditionnelles de marchands de

responsables d'Arbus de leurs

gonds, mais la conviction que,

quoi qu'ils fassent pour allonger le

rayon d'action de leurs avions et

de prix, Boeing l'emportera à tout

coup. Car il semble bien que,

pour le marché remporté par le

777 de Boeing, British Airways

ait donné au consortium européen

des spécifications différentes de

celles communiquées à Boeing en

matière de nombre d'avions à

Autrement dit, le transporteur

britannique n'a pas choisi l'avion le mieux adapté à ses besoins,

contrairement à ce qu'il prétend, mais calui qu'il avait décidé

consulter les autres constructeurs.

# est donc inutile de poursuivre

ainsi pipés. Airbus le fait savoir

une partie dont les dés sont

haut et fort.

d'acheter avant même de 🔅

fournir et de rayon d'action.

is proposent en ir

à l'Airbus A-340.

pièces des Airbus que le transporteur privé British Airways,

patron d'Airbus, ne tient pas tant

acheter des Airbus, elle paierait le

Monde du 29 octobre), interdit à

son personnel de voyager avec la

devant la Commission de

Brucelles (le Monde du

l'Airbus A-340.

développe an Grande-Bretagne à

compagnie British Airways est le

Lieve

" - 154

1 300 7 222

3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2

. . . . . . . . . . . .

NET ich order

はかみ 西 さいり

ement recount par l'Etat-Diplôme homologué par l'Etat Emblissement denseignement ingérieur actuique prové

19 à 22 Champs économiques 26 Troisième forum « La Monde »-Le Mans 26 Marchés financiers 27 Bourse de Paris

Après dix-huit jours de conflit

# Rupture entre les syndicats et la direction de Renault à Cléon

ROUEN

de notre correspondant Les salariés de l'usine Renault de Cléon (Seioe-Maritime) étaient appelés, lundi matin 4 novembre, à sé réunir en assemblée générale à la suite de l'échec, le vendredi la novembre, de la mission de conciliation engagée par le média-teur, M. Jean Courdouan. Au bout de quatre jours de « discussions et d'entrevues », la rupture s'est avé-rée ioéluctable après que la CGT eut refusé de lever, préalablement à toute négociation, les piquets de grève qui bloquent l'accès de usine depuis dix-huit jours. La direction générale de Renault a ators réitéré sa demande d'inter-vention des forces de l'ordre, en application du jugement en référé du tribunal de grande instance de

« Cette attitude est injustifiée et suicidaire», a regretté la CGT

pas négligeable, mais ne veut pas donner un chiffre minimum qui apparaîtrait comme une garantie

de l'augmentation de salaire pro- levée des piquets de grève », a Journal du Dimanche du 3 novemposée par la direction. « Elle relevé dimanche la CGT dans une bre, que le démarrage de la négoannonce une somme qui ne sera lettre adressée à Mar Martine ciation était a de l'intérêt de tous a aux salariès et qui permettrait la dans une tribuoe publiée dans le

Aubry, demandant, une nouvelle fois, son intervention. Le ministre

du travail a iodiqué de son côté,

# A la suite d'incidents devant la préfecture d'Agen Neuf agriculteurs du Lot-et-Garonne ont été placés en garde à vue

manifesté leur mécontentement devant la préfecture d'Agen (Lot-et-Garonne) dans la nuit du santedi 2 au dimanche 3 novembre, ont été interpellés et placés en garde à vue, a-t-on appris auprès du préfet du Lot-et-Garonne, M. Jean-Charles

pour qui l'échec de la négociation | Les agriculteurs, dont le président partie de la façade en pierre sculptée a été provoqué par l'imprécision | du Centre départemental des jeunes a éclaté sous l'effet de la chaleur.»

Neuf agriculteurs, qui avaient agriculteurs (CDJA), M. Jean-Michel Valière, devaient être présentés au procureur du' tribunal de grande instance lundi 4 novembre. Ils ont commis des a dégâts importants qui s'élèrent au moins à 500 000 francs », a précisé M. Astruc. « La grille de la préfecture a été soudée, le portail en bois a brûlê et une

er qu'il fallair maintenant que chacun prenne ses responsabiliiés « « Chacun est libre de continuer la grère s'il le souhaite, a affirmé Mme Aubry, mais chacun doit aussi respecter la liberié du travail et le chaix des salariés.»

La direction tocale de la CGT, soucieuse de ne pas laisser sombrer les militants dans le pessimisme, a appelé pour lundi 4 novembre dans l'après-midi à une manifestation interprofessionnelle de soutien devant les gritles de t'usine. Déjà ce week-end, la CGT avait multiplié les initiatives en accueillant notamment les chanteurs Georges Moustaki et Leny Escudero ainsi que Mgr Jacques Gaillot, évêque d'Evreux, un diocèse qui recoupe le département de l'Eure, où le premier employeur n'est autre que Renault.

ETIENNE BANZET

**Privatisations** 

M. Esambert : aller jusqu'au bout

Invité de l'émission « Quaationa orales » sur Radio Classiqua, samadi 2 novambra, M. Bernard Esambert, président da la Compagnia financièra Edmond de Rothschild, s'ast déclaré favorable à la privatisation totale des entreprises nationalisées. « Je suis pour les privarisations torales a, les privatisations partiallas das antreprises nationaliséas rsont une solution transitoire (...) et j'espère bien qu'on ira jusqu'au bout », a déclaré, M. Esambert, parsonnalité du monda des affairea souvent sollicitéa par

Matignon. Dans una interview publiée lundi 4 novembre par le Quoti-dien de Paris, M. Jean Syrota, président de la Cogema, filiale du Commissanat à l'énergia atomiqua souvent citée en tête des « privatisables », estime que t'ouverture du capital de sa société n'est pas «un problème d'actua-lité». Selon M. Syrota, la privatisation partielle da la Cogema, à laquelle «rien ne s'opposa sur la papiers, ne pourra intarvanir avani le règlament du contentieux financier avec l'Iran sur le dossier Eurodif.

# Risquons-Tout, frontière de tous les risques

Les douaniers appliquent depuis un mois les strictes consignes de contrôle des viandes. Chronique d'un poste-frontière

RISQUONS-TOUT (NORD)

de notre envoyée spéciale Les moutons hébétés, assoiffés, affamés vont prendre le chemin du retour après leur harassant périple commencé en RFA, inopinément interrompu à ce poste-frontière entre Belgique et France, à bord de leur bétaillère immatriculée aox braves bêtes ! les gabelous leur refusent l'entrée sur le sol français

au motif d'infraction. Depuis un mois, ceux-ci appli-quent les strictes consignes de contrôle rappelées ici même par le ministre Michel Charasse en personne avec sa bonbomic tonitruante. Ah mais! Nos agriculteurs brûlaient des chargements de viandes importées d'une façon supposée illégale, après les avoir interceptés avant destination. Leur colère face à cette concurrence curopéenne jugée déloyale fut res-pectée, à défaut d'être toujours jus-tifiée. Ainsi le poste de ce lieu-dit de la commune de Neuville-en-Ferrain. est-il devenu pour les transportenrs ioternationaux et leurs commanditaires la frontière de tous les risques. Le refoulement, après constat, devient pratique courante. A ce poste-frontière, barrière obligée du transit on du dédouanement définitif, un des plus importantes du pays, les mouvements d'animaux sur pied, de viandes fraîches et refrigérées constituent le tiers du

Revenons à nos moutons. Les voici, arrivant à la pause du déjeu-ner, sous un crachin ordinaire pour nne journée banale. Dans la bétailfere à claire-voie, ils s'entassent sur ALAIN FAULAS | trois étages, et même dans un

1'ISG... 25 ans de présence mondiale

> VIET NAM Hanoï - Saïgon

SEMINAIRE PROFESSIONNEL

du 13 au 22 décembre 1991

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

APPROCHE CULTURELLE

- VISITES D'ENTREPRISES

- ÉTUDES DE CAS

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION

6/8, rue de Lota-75116 Paris Tél. (1) 45 53 60 00

réservoir transformé en cale. Têtes blanches ou noires, dans un bêlement universel... Ils sont quatre cent vingt-cinq, à en croire le docu-ment présenté aux deux vérifica-teurs des douanes, Ceux-ci com-mencent leur inspection. Le dédente le continte de la con-« déclarant » - cet intermédiaire à demeure sur le site, qui se charge du dossier volumineux de papiers à fournir pour être en rèale et est responsable aux yeux de la loi – se rend au bureau, où chaque fiche est contrôlée par i oformatique. Dossier conforme. Mais un léger doute s'installe : le transporteur a déjà eu maille à partir avec l'inspection douanière.

Les vérificateurs se livrent à leur contrôle d'usage, Par sondage, étage après étage, ils relèvent les numéros de boucle que les moutons por-tent à l'oreille. La série correspondelle à celle déclarée? Pas tout à fait. Un numéro – « /000 » – fait figure d'outsider. Cela suffit : les deux douaniers approfoodissent leurs tovestigations. Ils fouillent la personnels des chauffeurs, à la recherche d'une éventuelle anomalie ou même d'une cargaison de drogue. A « Risquons-Tout », on intercepte fréquemment haschich, ecsetasy ou autres poudres. Cette fois-ci, l'examen n'apporte rien.

Rien à signaler non plus dans l'identité des chauffeurs. Simplement l'un d'eux porte sur son passeport de nombreux visas «RDA». El alors? «Il n'y a plus qu'une seule Allemagne», constate le douanier, sur un ton légèrement scepti-que. Lui et d'autres collègues soupconnent l'ex-frontière est-allemande d'être désormais un passage pas-soire pour les animaux et viandes en provenance d'Europe de l'Est ou d'autres pays «tiers», mais étique-tés sous label « intracommunauaire». Cette fraude est précisément l'objet de l'ire paysanne et la cible du renforcement des contrôles pré-conisé par Michel Charasse, le ministre de tatelle des douanes. Respect des «quotas» oblige.

> Trop chauds, les jambons

D'ailleurs, ce jour-ci, dans cette bétaillère, les vérificateurs décou-vreot quelques moutons aux têtes suspectes. La toison bouclée tombe bas sur l'œil - « la caractéristique d'une espèce de l'Est». L'équipe de douaniers, soupconoeuse se concerte. Va-t-elle refouler le. convoi sans autre forme de procès? Ou entarner le « dénombrement » et la vérification, bête par bête, de la série de boucles? La consultation du fichter informatique tranche en faveur de cette deuxiéme procédure. En effet, non seulement le transporteur n'a pas bonne réputation, mais la sirme destinataire, dont le siège est è Gramat, dans le Lot, a déjà été verbalisée pour fausse déclaration d'origine. Aïe... Les deux chauffeurs font grise

mine. Le déclarant également. Très vite informé, le transporteur vient de dépêcher un fax de protestation. Et les douaniers d'entreprendre leur vérification systématique. Chaeun prévient son domicile du contretemps imprévu.

Uoc nuit opaque recouvre à pré-sent le parking de Risquons-Tout. A la lumière des phares et des torches, dans l'odeur du fumier, les moutons sont transférés de leur bétaillère à une autre, requise dans les environs en Belgique. Les bêtes affolées, têtues, ruent entre les jambes des chauffeurs, du déclarant et des deux vérificateurs... Après des heures, tombe le verdict : la présence de cinq moutons non déclarés justifie le refoulement. La cargaison belante reprend immédiatement la route,

C'est le cinquième refoulement de cette journée ordinaire. Risquons-Tout n'a cessé depuis vingtqualre beures de bourdonner comme une ruche. Le poste a coonu ses habituels encombrements pointe, entre 7 beures et 10 beures, puis entre 17 heures et 20 heures. Une centaine de camions s'y sont arrêtés, dont les deux tiers en transit pour Rungis, où leur dédouanement était prévu. « Denx poids, deux mesures », s'encrve no déclaraot malchanceux doot la cargaison de carcasses de bœufs, destince aux commerçants musulmans de Valencicones, est refoulée, sa température étant supérieure à la norme de conservation imposée. « La prochaine fois, je transiterai jusqu'à Rungis, où le contrôle se fait moins strictement, pour revenir à Valenciennes », ricane ce déclarant, version locale du célèbre «Allò New-York? Pas-sez-moi le 22 à Asnières» de Fer-nand Raynaud. L'argument semble une ritournelle aux douaniers, qui poursuiveot imperturbablement leur inspection. De fait, Risquons-Tout participe non sculement au respect des intèrêts agricoles, mais aussi à la protection du consomma-

teur français. Ainsi cet autre camion frigorifique, venu du Daoemark, ouvre ses portes sur la demande du vétériposte permaoeot. Eux dépendent du ministère de l'agriculture. Atmosphère froide et clean. Des crochets, pendent en grappes deux mille cinq cents jambons crus mais conditionnés. Le vétérinaire plante son thermomètre dans quelques pièces choisies au hasard. Tempéra-ture conforme. Certificats sanitaires d'origioe valables. Le Danois repart vers Limoges, où it va livrer une firme française fort renommée pour

ses jambons « de terroir ». Puis un charcutier belge installé à trente kilomètres soumet sa car-gaison de jambons crus et cuits à la sonde vétérinaire. Trop chaude. Retour au frigo belge. « Refoulé avant même sa déclaration de dédouanement, il évite toute pénalisatian et reviendra dans quelques heures. Comme d'autres, il a tenté sa chance de passer d travers les mailles. A trois, nous ne pouvons procéder que par sondages. Seuls les convois d'animanx sur pied sont systématiquement examinés. Telle est la consigne », commente le vétérinaire. C'est une jeune femme au franc-parler, pour qui « un contrôle, même très strict, ne peut être parfaltement efficace». Les soixante-dix employés de Risquons-Tout, sous l'autorité de leur receveur, M. André Ryckeboer, sont débordés depuis un mois.

Un parking nommé

« Purgatoire » Et ils ne soot pas les seuls à resserrer les mailles du filet frontalier. Sur le «Purgatoire», un parking en bout de terrain, au croisement de l'autoroute, la volante de surveillance peut inopinément intercepter un camioo qui aurait échappé à Risquons-Tout. Cette brigade fait de même sur toutes les routes et bretelles avoisinantes. De toute façon, le trajet d'un convoi est imposé : un sens

ieu-dit, hérité des rivalités guerrières entre Flamands et Wallons. Mais le contrôle a ses limites. Comment reconnaître une carcasse de bœuf polonais d'une carcasse de boruf hollandais on belge? Le nassage par un abattoir européen transforme le produit... et pout aisément occulter son origine : ce produit, même venu d'un pays tiers, y acquiert un label eintracommunautaire». C'est donc une

question de confiance entre la

pour entrer en France, un autre

pour en sortir; en debors, pas de

quartier pour le contrébandier. Ris-

quons-Tout porte bien son nom de

Pas facile... « Belges et Hollandais jouissent d'une application beaucoup plus souple des consignes de la CEE. Ce sont avant tout des vendeurs, Ils ne s'embarrassent pas de contrôles tatillons, eux, A ce jeu, ils nous mangeront vite. Fous ne consonimez déjà phis guère fran-çais!» s'insurge le déclarant malheureux aux carcasses de bœufs trop chaudes cité plus baul. L'Enrone ne se fera pas sans grincement. «Si I'on voulait tuer notre poste-frontière, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est à qui l'évite désormais », ajoute le récalcitrant véhément.

France et ses voisins européens.

Depuis un mois, le trafic a notablement baissé. Risquons-Tout a intercepté et refoulé quelques chargements venus d'Argentine et Hrnanay Mais ce décelé aucune fraude en provenance des pays de l'Est. Pourrant, les vétérinaires-inspecteurs du ministère de l'agriculture estiment qu'en de nombreux postes-frontières la CEE west encore une passaire» (le Monde du 24 octobre). Un autre poste, proche de Bâle, a découvert début septembre une filière internationale de trafie de cette nature. Elle s'appuierait sur une organisation digne d'autres trafics, plus criminels. « Elémeotaire, mon cher Watson» ... «Sans unc véritable chaîne et une solide organisation, le candidat à la contrebande n'a aucune chance», convient le receveur de Risquons-Tout. Il n'en dira pas davantage. Les autorités douanières préférent «observer le mutisme sur cette enquête en cours».

DANIELLE ROUARD

Alors que leur conclusion est prévue avant la fin de l'année

# Les négociations du GATT sont toujours dans l'impasse

Le pessimisme est de rigueur part il les négociateurs du GATT (l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Une réunion, tenue vendredi le novembre à Genève, s'est terminée sur un échec. Aucun des sept groupes de négociation (agriculture, services, textiles, accès aux marchés, propriété intellectuelle, règles et disciplines, institutions) n'est par-venu à claborer un texte de com-promis. Le dossier agricole, sujetclé de la réussite des négociations, reste bien entendu le plus controversé. Les Américains reprochent aux Européens les subventions versées pour soutenir les prix et les

exportations. M. Arthur Dunkel, directeur général du GATT, avait fixé la fin octobre pour l'élaboration de ecs textes, afin de boucler en novembre le projet complet. Selon les déclarations des chefs

d'Etat ou de gouvernement du G7, l'Uruguay Round, après cinq années de négociations, doit se conclure avant la fin de l'année. lls s'y sont engagés « personnelle-

ment». Une nouvelle réunion d'urgence est prévue cette semaine à Genève. M. Dunkel ne désespère pas : les positions au sein de la Communauté européenne sont en train d'évoluer sur l'agriculture. Le directeur général doit toutefois presser les débats s'it veut être capable de présenter un lexte agricole aux Douze au début décembre lors du sommel de Maastricht, Faute de pouvoir respecter cette date, l'Uruguay Round risque en effet de s'enliser au début de 1992, dans la campagne présidentielle américaine.

Lire page 19 l'article de PHILIPPE LEMAITRE

Pour protester contre les bas prix

# Des routiers bloquent l'autoroute A 6

mis en place, dans la nuit du 3 au 4 novembre, des barrages de poids lourds sur l'autoroute A 6, à Anse (Rhône), à une trentaine de kilomètres au nord de Lynn, provo-quant d'impurtants ralentisse-

Ces routiers protestent enntre les leur sont proposés pour acheminer

place de tarifs de référence et l'abligation pour leurs clients de les payer dans les trente jours. Comme à l'habitude, ils dénoncent les contrôles des forces de police, qu'ils jugent abusifs,

Il y a quelques semaines, ils avaient déjà bluqué l'auturnute A 7, au sud de Lyon, pour protester contre le relevement du tarif des péages décidé au mnis d'août,

Avec l'accord de trois fédérations syndicales

# Signature d'une convention collective pour les 80 000 agents contractuels de La Poste

Les cinq fédérations syndicales représentatives de la Poste et de lundi après-midi 4 navembre, à signer la première ennvention collective de droit privé, après l'en-trée en application de la réforme des statuts des PTT. Ce texte est appelé à régir le sort des quelque 80 000 agents contractuels de la Poste ainsi que les 2 500 agents non titulaires de France Télécom (le Monde du 28 anút).

Si la CFDT, FO et la CFTC ont d'ores et déjà indique qu'elles allaient signer cette nouvelle convention, la CGT et la CFE-

tion au contenu de ce document. Les premières se félicitent avant tout de la protection apportée. pour la première fois, aux agents contractuels de la Paste ainsi que du régime de protection saciale adopté, calqué sur celui des titulaires. La CFE-CGC regrette l'absence de « garanties économiques sérieuses » en matière de licenciement des cadres et la CGT fustige une échelle de classifications qui n'offre pas, selon elle, de « garanties automatiques » en matière d'avancement

### **TRANSPORTS**

Rendu public par le gouvernement

# Un rapport déclare prioritaire le TGV Picardie

**AMIENS** 

de notre correspondant

Le gouvernement vient de rendre public le «rapport Guéret» sur le TGV Picardic, déposé depuis juin. A sa lecture, les Amienois, qui ont milité en vain pour que le TGV Nord Paris-Lille-Calais passe par Amiens, trouvent une sorte de satisfecit à leur action passée, même si cette liaison laisse leur ville à 40 kilométres à l'ouest.

Sachant que l'on ne pouvait plus revenir sur le trace Paris-Lille. dont le chantier est maintenant bien avance, tous les espoirs pour la capitale de la Picardie d'avoir le train à grande vitesse résidaient dans le projet de TGV reliant Paris à Londres en pas-

sant par Amiens et le tunnel sous la Manche. Ce «barreau» a du reste été inscrit dans le schéma directeur des liaisons ferroviaires nationales à grande vitesse.

Les Amienois sont satisfaits. M. Hubert Guéret a été très favorable à ce qu'on appelle mainteoant le TGV Picardie.

En quarante-huit pages, il expose les raisons qui militent en sa faveur. Il n'bésite pas à évoquer une « réalisation prioritaire de ce maillon-cle du réseau euroçéen à grande vitesse ».

Le TGV Picardie permettra de mettre Paris à deux heures quarante de Londres (sans ligne nouvelle en Grande-Bretagne), soit un gain de dix-buit minutes par rapport au TGV Nord.

ÉTRANGER

Le gouvernement de Prague privilégie l'actionnariat populaire

# Les citoyens tchèques et slovaques investissent dans les entreprises prêtes à participer. Muni d'un livret

de coupons qui donneront par la suite droit à des actions d'entre-prises privatisables, il suffit actuelle-ment de se rendre dans n'importe quel bureau de poste et de miser sur la ou les entreprises de son

Alors que les citoyens tcheques et slovaques commencent à acheter des titres de participation dans les entreprises du pays, le ministre de la privatisation, M. Tomas Jezek, pourrait reporter le démarrage des mises en vente. Motif invoque,: le manque de préparation. « Techniquement, il est impossible de treiter mille sept cents entreprises en deux mois sans qu'il ne s'agisse d'un acte formel », a-t-il déclaré, s'opposant einsi à l'actuel ministre des finances fédéral, l'ultra-libéral M. Vaclev Klaus. Seule la phase de désétatisation, à travers un actionnariat populaire, a été entamée comme prévu dès le 1° novem-

> PRAGUE correspondance

A compter du le novembre, chaque citoyen tchèque ou slovaque de plus de dix-huit ans a la possibilité de devenir actionnaire du patrimoine national. Un jeu de Monopoly en grandeur nature auquel près de 2,1 millions de per-sonnes – sur une populatioo de 15 millions d'habitants – se disent

Privatisation

de la deuxième entreprise

publique brésilienne

Le Brésil a achevé, vendredi

le novembre, la privatisation de la Compagnie électromécanique (CELMA), deuxième entreprise publique du pays : 86,14 % des

actions ordinaires ont été vendues

pour un montant de 95,16 millions de dollars (550 millions de francs).

les 13,86 % d'actions restantes ayant été cédées de gré à gré. L'identité des acheteurs n'a pas été révélée,

mais le consortium formé par l'en-treprise brésilienne de construction Andrade Guterriez, les banques bré-

siliennes Safra et Boa Vista et une filiale brésilienne de General Elec-

tric auraient acquis les trois quarts

des actions mises en vente ven-dredi. Pratt et Withney, contrôlé

par United Technology, en aurait également acheté plus de 10 %.

La CELMA, entreprise spécialisée

dans la réparation et la mainte-nance des moteurs et turbines

d'avions militaires et civils, fabriqu

aussi des pièces entrant dans la fabrication de moteurs. Le Brésil avait déjà privatisé le 24 octobre la

plus grande entreprise sidérurgique

du pays et la septième du monde, Usiminas (le Monde daté 27-28 octobre).

Valeur liquidative

de l'action en F

861,30

498,47

27,96

38,92

207,22

31,91

10.762,43

234,61

702,58

5.076,96

1.941,80

133.553,74

33,33

1.029,15

1.130,38

choix en s'acquittant de la somme forfaitaire de 2 000 couronnes environ 400 francs, - soit la moitié d'un salaire mensuel moyen. Un plafond fixé volontairement bas afin d'empêcher les anciens apparatchiks du régime communiste de blanchir En tentant ainsi de faire partici-per la population au processus de privatisation de l'appareil industriel tchécoslovaque, le gouvernement de Prague prend des risques considérables. En dehors d'une quarantaine d'entreprises déjà déclarées sinis-trées, les autres (1 700) sont toutes bles ». Or, il est vraisemblable qu'une grande majorité d'entre elles disparaîtra dès que le Parlement aura voté la loi sur les faillites probablement après les prochaines élections législatives de juin 1991. Un baptême qui risque de dégoûter lieu des actions les

en des actionnais Par ailleurs, l'Etat compte sur les actionnaires pour désigner par défaut les canards boiteux de l'éco-oomie : les firmes dont les coupons n'auront suscité aucun intérêt pourront, par la suite, être mises plus facilement en liquidation. Une méthode vertueuse si l'information

sur les entreprises était réelle; ce qui n'est pas le cos. Cette volonté systématique de « dénationaliser par le bas» conduirs sans doute à d'autres écueils plus graves encore: la privatisation proprement dite, c'est-à-dire la répartition du capital entre les différentes catégories d'action-naires, est, en effet, laissée à l'entiére discretion de la direction de Pentreprise.

Le manager décide si la société sera partiellement ou totalement désétatisée par la méthode des coupons et de parts laissées aux inves tisseurs étrangers. En donnant la possibilité de dénationaliser une sociélé par la méthode des coupons l'Erat accepte de ne pas faire payer un droit d'entrée aux partenaires

Une précaution louable car aucune entreprise tchèque ou slova-que ne devrait faire l'objet d'autant de convoitises que le constructeur automobile Skoda, rachete par Volkswagen. Avantage pour la firme étrangère et son futur partenaire: l'argent qu'elle investira dans l'entreprise déjà désétatisée n'ira pas dans les caisses de l'Etat, mais directement dans cette société en autrentant le capital Cenendant. augmentant le capital. Cependant. ce processus, qui privilégie au départ l'actionnariat populaire, retardera encore l'apport de capi-taux étrangers au moment précis où les entreprises ont un besoio crucial

d'investissements.
CATHERINE MONROY

# Légère remontée du taux de chômage aux Etats-Unis

augmenté aux Etats-Unis en octobre, s'inscrivant à 6,8 % de la population active contre 6,7 % en septembre. La consommation et d'hésiter à s'endetremontée du taux de chômage, qui retrouve ses niveaux de juillet et août et n'a en fait guère varié depuis mars, n'est pas en soi très significative: les arrivées sur le marché du travail ont tendance à se ralentir et

le taux d'activité fléchit. Le fait inquiétant est la baisse des emplois dans l'industrie manufactu-rière (- 32 000). Cette diminution, qui fait suite à une autre baisse en septembre, succède à une amétiora-don ca juillet et août, qui donnait à penser que l'activité industrielle était repartie. Le secteur de la construc-tion a aussi supprimé des emplois

ter pour acheter un logement. Dans ces conditions, une nouvelle baisse des taux d'intérêt apparaît probable.

M. George Bush l'a officielle

L'HERMÈS Editeur

Performance sur

+ 15,69 %

+ 27,08 %

+ 17,46 %

+ 13,49 %

+ 5,95 %

+ 12,62 %

+ 11,58 %

+ 16,30 %

+ 16,35 %

+ 12,83 %

+ 12,40%

+ 8,74 %

+ 8,63 %

+ 8,73 %

+ 9,49 %

Actif net

en MF

2.749,43

556,06

573,55

631,01

132,84

763,43

755,97

107,64

440,15

873,71

213,29

842,03

692,74

9.597,99

17.458,28

Tel. (1) 46 34 07.70 L'essentiel sur

**ECONOMIE GENERALE** par Gérard DUBOUCHET
Diffusion MEDILIS SA 9 rue Seguier 75006 PARIS

an corps électoral de décider en dernier ressort. JEAN-CLAUDE BUHRER

Les banquiers suisses s'inquiètent du traité

entre la CEE et l'AELE

de notre correspondant

L'annonce de l'exclusion de sept

de libre echange (AELE) du

Espace économique curopéen

(EEE) a fait l'effet d'une douche froide dans les milieux bancaires helvétiques. Réapissant vivement, le secrétaire général de l'associa-tion suisse des banquiers (ASB),

M. Jean-Paul Chapuis, a estime que cette décision « fait perdre

beaucoup de sa valeur au trané sur l'EEE », récemment conto à

Luxembourg entre les douze mem-bres de la Communauté et les sept

pays de l'AELE (le Monde du 23 octobre)

haite être associée à l'ensemble des dix comités dits de la troisième

catégorie prévis dans une annexe du traité, la CEE a préféré écarter ses nouveaux partenaires de l'EEE du comité consultatif bancaire et

d'un comité de moindre impor-tance sur les assurances.

« Nous aurions voulu participes

aux droits communautaires ban-

caires et nous espérons que ce sera-possible», a indiqué M. Chapuis. Les banquiers suisses craignent

notamment que la procedure d'barmonisation et les échanges

d'informations bancaires envisage

au sein de f'EEE ne portent ombrage au secret bancaire helve-

Conditionnant désormais son

espoir ténu de trouver des accom-

modements pour mieux défeodre ses intérêts avant le paraphe du traité, le 18 novembre prochain. Les banques belvétiques tiennent aussi à rappeler que la participa-tion de la Suisse au comité consul-tatif bançaire était un élément

tatif bancairo était un élémeot essentiel à leur engagement en

Cet avertissement à peine voilé

des banques s'inscrit dans la pers-pective du laborieux débat entamé

sur l'avenir européen de la confé-

sur l'avenir européen de la confédération. Lors de la conclusion de l'accord, le ministre des affaires étrangères, M. René Felber, avait déclaré que l'EEE n'était qu'une étape vers l'adbésion de la Suisse à la CEE mais le gouvernement fédéral, comme l'opinion, restent très divisés sur la construction européenne. Ainsi l'Union démocratique du centre. Lun des partis

cartopeenne. Ainsi l'Union demo-cratique du centre. Fun des partis au pouvoir, s'oppose à la signature du traité, le jugeant insatisfaisant en raison de l'absence du droit de codécision pour Berne. Une fois le traité ratifié par le Parlement, un référendum sera organisé en décembre 1992 afin de permettre an corps électoral de décider en

faveur de l'EEE.

Alors que l'AELE aurait sou-

pays de l'Association europée

a comité consultatif

Le com

Avec 6,8 % de la population active en octobre

réclamée en déclarant, à la fin de la semaine, qu'il aimerait voir « les taux baisser encore». Les taux courts

sont maintenant aux environs de 5% et les taux longs, à 7.45%, continuent de baisser. L'élément positif dans la situation actuelle est le ralentissement plus marqué que prévu du rythme de l'inflation qui améliore - légèrement - le pouvoir d'achat des salaires et permet aux taux de baisser.

Promoteurs, banquiers et assureurs tiendront-ils jusqu'en 1993?

Une enquête sur la capacité de résistance à la panique d'un secteur en plein marasme.

ET AUSSI

 QUI RACHETE **LES VIRGIN MEGASTORES** 

Au bord du gouffre, les célèbres mogosins n'ont d'outre choix que de se vendre ou de disparoître. **ENTRETIEN** 

LAURENT FABIUS :

je ne suis pas un européen bêlant"

EN KIOSQUE 30F

DES BANQUES POPULAIRES AU 30.09.1996

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

FRUCTIFRANCE

PLANINTER

AAA

FRUCTIVALOR

FRUCTIMMO

FRUCTI-CAPI

FRUCTIDOR

SICASDEN

FRUCTIVAR

VALORG

PATRIMOINE-RETRAITE

FRUCTI- ASSOCIATIONS

FRUCTI-EPARGNE

FRUCTI - PREMIERE

pour dynamiser vos placements en accédant à tous les marchés **ACTIONS** 

pour valoriser votre capital à moyen ou long terme

**OBLIGATIONS** 

pour gérer vos liquidités en toute sécurité

COURT TERME

FRUCTI-COURT

BANQUE POPULAIRE

UNE ENERGIE NOUVELLE EN FRANCE

# Le complot du commerce international

Plus de cinq ans après leur ouverture en Uruguay les négociations commerciales multilatérales restent dominées par l'enjeu agricole

'EST le temps des manœu-vres et des soupçons. Alors qu'approche la fin de l'année, c'est-à-dire le nouveau terme prévu pour conclure l'Uruguay Round, ces négociations commerciales multilaté-rales engagées le 15 septembre 1986 à Punta-del-Este (Uruguay), les protagonistes deviennent nerveux. Tout parti-culièrement les Français, qui redoutent de faire les trais des concessions que la Communauté européenne pourrait être entraînée à accepter sur le terrain agricole, en raison de la pression exer-cée par les Etats-Unis et les autres

En décembre 1990, au Heysel, à Bruxelles, la Conférence ministérielle, qui était déjà, supposée clore les négo-ciations, avait buté sur l'obstacle agri-cole, et, au regard de l'opinion internationale, la CEE avait porté la responsabilité de cette rupture. Les Français craignent le chantage consistant à expliquer que, si les Douze per-sistent à ne pas bouger sur ce même terrain agricole, ils seront responsables de l'échec, cette fois définitif, de l'Uniguay Round, avec les risques de regain protectionniste qui en découlerait.

### La discussion globale

Le ministre français de l'industrie et du commerce extérieur, Dominique Strauss-Kahn, devait, le 4 novembre, insister auprès de ses collègues des Douze, réunis à Bruxelles, pour que la CEE refuse cette polarisation du débat sur l'agriculture, réaffirme le caractère «global» de la négociation (l'agriculture, mais aussi les services, la défense de la propriété intellectuelle, les tex-tiles...) et adopte une attitude plus offensive, notamment à l'égard des Américains, il devait mettre en garde la Commission européenne, porte-pa-role de la Communanté dans ces pourparlers, confre toute manœuvre qui viserait, pour aboutir, à forcer la main aux Douze, et aux Français en particu-

Cependant il ne faut pas se mépren- l'exportation. Muis, en agriculture

dre sur cette manière de «resserrer les comme dans les autres secteurs, les boulons». Depuis qu'ils ont renoncé à l'immobilisme dans lequel ils s'étaient commés et accepté d'engager franchement le débat sur la réforme de la politique agricole commune (PAC), les Français estiment avoir récupéré une certaine liberté d'action. Ils refuseront de se laisser embarquer contre leur gré dans des solutions qu'ils estimeront contraires à leurs intérets, notamment agricoles, et préfèreront peut-être dépasser de quelques semaines l'échéance prévue, mais – ils le répètent sans cesse – souhaitent néanmoins de la contraite de la contraite

Les Etats-Unis recherchent-ils un tel arrangement? Sont-ils si presses d'aboutir? Certains, surtout à Paris, croient que « les Américains jouent l'échec de l'Uruguay Round». Les Français, en tout cas, font remarquer que sur les autres grands dossiers, que l'agriculture, les Etats-Unis bloquent tout. C'est vrai, expliquent-ils, de l'accès au marché (réduction des droits de douane, élimination des restrictions non tanifaires aux échanges), de la libé-ralisation des échanges de services, du renforcement de la défense de la pro-piété intellectuelle (avec le problème, particulièrement sensible pour les Européeus, des appellations d'origine).

Autre attitude jugée à Paris sus-pecte, les Américains refusent l'idée d'abolir leur Trade Act, et en particu-lier la fameuse «section 301», cette procédure qui leur permet de prendre de manière unilatérale des mesures de protection commerciale parfaitement contraires aux directives du GATT. l'engagement politique de ne pas l'ap-pliquer, ce que la Communauté, et en tout cas les Français, trouvent insuffi-«En 1986, Washington a imposé le

lancement du nouveau cycle de négo-ciations multilatèrales avec un objectif priorisaire, mettre à bas la PAC et reprendre des parts de marché que se sons appropriés au fil des années les Européens, grace à leurs subventions à Américains n'ont rien apporté au pot... v, note un expert français.

Cette analyse est assortie d'un double avertissement à la Commission. dont le principal negociateur. Frans Andriessen, le vice-président chargé des relations extérieures, est suspecté de rechercher coûte que coûte un accord et, pour cette raison, de faire preuve d'une compréhension coupable à l'égard des positions américaines. Il est exclu, disent les Français, de subor-donner une avancée des pourparlers sur les chapitres non agricoles à des concessions de la CEE en agriculture. Les résultats doivent être globaux, c'est-à-dire concerner l'ensemble de la négociation et être équilibres sur chacun des dossiers.

Seconde mise en garde, la Commission, arguant d'une supposée marge de manœuvre que lui aurait accordée le Conseil des ministres de la CEE (ce que Paris conteste avec force), ne doi pas encourager Arthur Dunkel, le directeur général du GATT, à présenter vers la mi-novembre, comme il en a apparemment l'intention, un projet de compromis qui serait présenté comme «à prendre ou à laisser».

### Un projet de compromis

Car si Frans Andriessen est soupconné de manifester de l'indulgence pour les idées américaines, il est carré-ment reproché à Arthur Dunkel de faire preuve de partialité. «Le direc-teur général du GATT roule pour les Américains par dogmatisme libéral. Ce qu'en sait de son projet de compromis fait la part belle à leurs thèses », com-mente un collaborateur de Dominique Strauss-Kahn. De fait, dans la partic de ce document ayant trait à l'agriculture, il ne serait; par exemple, plus question du «rééquilibrage» auquel tiennent beaucoup les Européens.

Ceux-ci acceptent l'idée de baisser les prix de leurs céréales, même d'en exporter moins (le vœu le plus cher des Américains ainsi que des autres grands producteurs, tels l'Australie ou

Monde Economies en développement Pays développés Europe de l'Est/URSS En volume et en % de variation annuelle 1991.

Les exportations mondiales.

prix de produits de substitution des

Source : GATT et OCDE

Le scénario-cauchemar, pour les Français, est le suivant : Anthur Dunkel met effectivement sur la table, vers le 15 ou le 20 novembre, un projet de compromis aussi tendancieux qu'ils le craignent, la Commission l'endosse. sous pretexte qu'il n'y a pas d'alternative sinon l'echec de l'Uruguay Round. et la présidence néerlandaise, elle aussi complice de ces mauvaises manières convoque un Conseil extraordinaire pour modifier le mandat de la Commission en l'adaptant au « papier Dunkel »...

Ces réactions, que certains considereront peut-être comme des symptômes de la maladie de la persécution, n'empechent pas les Français d'être prêts à faire preuve de mobilité. Simplement, ils considérent qu'ils ont accompli le geste politique en s'engageant avec resolution, et à un moment

le Canada) mais entendent alors, pour pourtant difficile, en pleine phase de être en mesure de reconquêrir leur révolte paysanne, dans le débat sur la propre marché, être autorisés à se pro-réforme de la PAC. Aux autres done téger contre les importations à très bas de manifester, à leur tour, une semblable disponibilité.

> ell est hors de question que nous avancions sur l'agriculture, tant qu'il n'y aura pas également des progrès dans les quatre autres dounaines identi-Jiès comme particulièrement importants lors du sommet des Sept, en juillet à Londres. Si les Américains avancent, il jaudra que nous avanciens nous aussi. Nous avons un intérêt certain à conchre. v

### De vives difficultés

« Nous sommex le deuxième exportateur mondial de services et, aujourd'hui, nous éprouvous les plus vives difficultés à penètrer le marché américain des services financiers on celui des télécommunications. Ce peut être l'occasion de changer cette situation. constate Dominique Strauss-Kahn, Un langage qui n'est ni celui de la faiblesse, ni non plus celui du bunker. Du côté de la Commission, on est loin de partager toutes les inquiétudes françaises, à commencer par les états Andriessen et Arthur Dunkel.

« Dunkel joue sa tête. Si ses proposi tions ne passent pus, et ce sera le cus si elles ne rallient pas la Communauré. les negociations echoueront, il ne l'ignore pas Quant à l'actuelle Commission, l'Uruguay Round est pour elle quelque chose de très important Delors, qui v'est peu impliqué. l'anuèc dernière lors du Heysel, va suivre ça de près », raconte un haut tonctionnaire

Pour ce proche collaborateur du président de la Commission, nul doute que les Etais-Unis soient au rendezvous. «Les Américains, au niveau de Bush et de Baker veulent conclure, les signaux som sans ambiguité sur ce point. Il y aura des arburages, si nècessoire, au plus hasu niveau; l'opinson ne comprendrait pas que les négociations echouent, alors que les dingeants politiques n'auraient pas été impliques.»

La Commission se félicite qu'en raison du démarrage du débat interne sur la réforme de la PAC, la Communauté soit enfin en mesure de présenter une offre crédible. En avant-garde, Guy Legras, son directeur général de l'agriculture, vient de sejourner à Washington nour sortir de l'impasse la discussion avec les Américains. Les résultats de ces tractations restent secrets, mais elles semblent avoir conforté la confiance des responsables bruxellois,

« Tons les pays participants atten-dent que les États-Unis et la CEE acqu-ment leur leadership » note un diplomate. C'est assurement une des données du problème, « L'ne longue negociation comme l'Uruguay Round, c'est deux ou trois spasmes; le prochain va survenir lorsauc Dunkel présentern son compromis». Rendez-vous est donc pris, avec apparemment plus de screnité à Bruxelles qu'à Paris, pour dans une quinzaine de jours.

> de Bruxelles PHILIPPE LEMAITRE

# La mosaïque orientale

Pour Israël et ses voisins l'avenir est riche d'opportunités dans une région où l'on a cessé de commercer entre soi

par Philippe Fargues

E dialogue qui vient de s'ou-vrir à Madrid dressera an mienx le décor de la paix. On s'apprète à négocier des portions de souveraineté, des tracés frontaliers, à construire des garanties pour se prémunir contre l'agression. Ensuite seulement, lorsque seront acceptés les territoires de chacun et que de part et d'autre on se sera resigné à jeter au rebut barbelés et miradors qui défendent l'un des dérniers murs du monde, se dévoiletout les cartes légnées par cette guerre de presque cent ans.

Avec l'ouverture de frontières enfin reconnues, débuters une ère où devront circuler les hommes, les capitaux et les idées, si l'on veut que la guerre ne se rallume pas. Israel sera aioss pour la première fois confronte pacifiquement: à l'environnement arabe que les pèces fondateurs du sionisme assisse de la la la confronte partie assisse de la la confronte partie assisse de la la confronte de nisme avaient étu à la fin des temps

### L'enjeu démographique

La démographie, d'abord, se prêtera à une tout autre lecture. Les quatre millions de juris straéliens (1) aujourd'hui confinés à un pays dont lis forment la grande majorité (85 %) découvriront subitement qu'ils sont une des minorités de la mosaïque orientale. La seule certes à jouir d'une souveraineté nationale, la seule sur-tour qui soit à la fois minorité de langue et de religion, mais non la plus

comptent six millions de chrétiens arabes, la Syrie et l'Irak cinq millions de Kurdes musulmans. Ses relations se noueront principalement dans trois cercles concentriques: l'État d'Israël, le territoire de la Palestine dans les limites du mendes priestines de les limites du mandat britannique et les pays voisins : Liban, Syrie, Jordanie,

Dès le lendemain de la guerre de six jours, Palestiniens et Israéliens surent de quel poids peserait l'enjeu démographique. En étendant son autorité sur Gaza et la Cisjordanie, l'Etat hébreu avait juxtaposé deux régimes contraires, enserré la crois-sance lente des juifs dans celle, explosive, des Arabes. Il condamnait les premiers à perdre un jour la majorité numérique au sein même de l'ensemble territorial qu'ils contrôlaient. Les calculs indiquaient un dépassement inéluctable vers l'an 2010.

L'attrait du Golfe sur les Palesti-niens et d'Israël sur les juifs des quasurseoir. Mais le contre-choc pétrolier et la crise économique en Israël ternirent bientôt l'éclat des deux Eldorados : l'émigration palestinienne et 
l'immigration juive s'éteignirent 
ensemble au début des années 80. Objet si puissant du dernier en date de ses litiges avec les Palestiniens, l'entente qu'Israel a trouvée avec l'Union soviétique n'y fera rien ou presque : un demi-million d'immigrés soviétiques reculerait seulement à 2015 la date fatidique.

La négociation de Madrid pourrait restaurer une souveraineté arabe en Cisjordanie et à Gaza et enrayer de ce

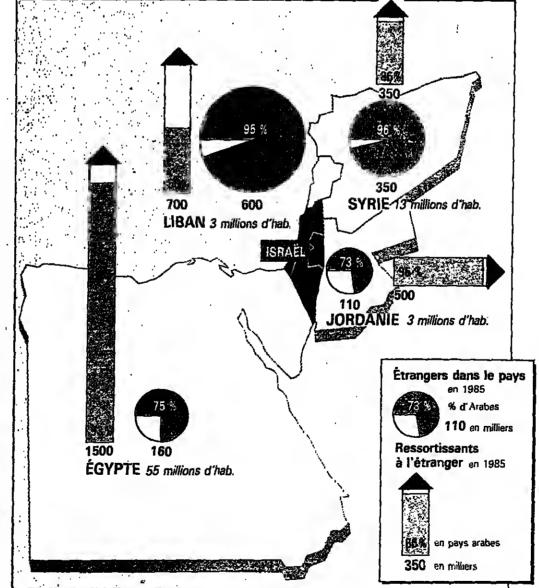

déplacerait alors la question démographique vers le premier cercle, au sein même de l'Etat d'Israël où se dessine une évolution singulière. Le petit noyau de Palestiniens qui avait échappé à l'exode de 1948 a grandi sans faire de bruit. Dans un horizon

jamais qu'une minorité. Mais leur natalité les a d'ores et déjà hissés à la majorité en Galilée (52 %) et ne cesse d'accroître leur poids dans le Néguev.

Maintenus dans une ruralité anaprévisible, ces sept cent trente mille dans des localités de moins de vingt dire les quatre cinquièmes du terri- démographiques.

« Arabes israéliens » (2) ne formeront mille habitants), ils occupent de facto un terrain combien plus vaste que l'espace citadin de la population juive (75 % dans ces mêmes localités). Les deux pravinces par lesquelles Israël s'adosse au monde arabe, la Galilée chronique 120 % d'entre cux résident au nord et le Néguev au sud c'est-à- l'Institut national d'études

toire, offrent ainsi l'image d'un pont qui reliera à son hinterland arabe la conurbation presque entièrement juive de Tel-Aviv - Jérusalem-Ouest. Imperceptiblement, Israël prend déjà la forme d'une suture cité-Etat. Venise rayonnante, ou Constantinople assiègée. La volonté d'échange en

décidera demain. L'avenir est riche d'opportunités. dans cet Orient marchand où l'on a cessé de commercer entre soi. L'imagerie partisane se complait à opposer un bloc arabe au petit Etat d'Israël. Mais si l'on jauge la solidité d'un bloc aux interdépendances qu'il a su féconder en son sein, force est de constater l'extrême effritement de celui-ci. Les échanges inter-arabes représentent à peine 5 % du commerce international du monde arabe. Loin de se complèter, les Etats se sont en effet placés en position concurrente sur les mêmes marchés interna-

# Lire la suite page 22

(1) 3 951 300 au 31 décembre 1990. auxquels s'ajoute l'immigration de juifs soviétiques : 130,090 personnes au cours des trois premiers trimestres de 1991.

421 La statistique (sraélienne agrège toujours aux effectifs des Arabes d'Israél dans les francières de 1948 (730 000 en octobre Est (150 000) et du Golan (15 000), terntoires occupés depuis 1967.

Directeur de recherche à



entitle oversom British E. C. C. THE STATE OF THE S

程 通火点 生四

the Francisco

B. 新班十二 产 The state of the second MARKET AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P State See Seven -War of the second VIII - 1

HEE. IS DOLL A SPINSING BUILDING For Air . \*\*\* the form of A reserve to the second Printer of the in the state of th 學者 瓷香港 .... THE PARTY OF THE PARTY OF A APPROXIMENT

Transaction ....

1000

Here's 1

通道 连打 为为

EGASTORE

A COMPANY

# Quand la Pologne produisait plus que l'Italie

Si elle n'a peut-être pas été négative, la croissance des pays communistes a été très faible

par Rémy Prud'homme

quelle vitesse, ou à quelle lenteur, les économies communistes se sont-elles déve-loppées? Ont-elles même connu une croissance posi-tive? Pendant près de quarante ans, les idées les plus extravagantes ont été reçues sur ce sujet. Les pays commu-nistes publiaient des taux de croissance de leur « produit matériel », c'est-à-dire de la production agricole et

A l'Ouest, les experts se doutaient blen que ces chiffres majoraient les performances réelles de l'agriculture et le produit intérieur ou national, tel que nous l'entendons, comprend les services, qui augmentent plus vite que le reste, et donc que les données sur le produit matériel minoraient les performances réelles des économies communistes. On suggérait que ceci compen-

La peur de passer pour « anticom-muniste primaire » aidant, les taux publiés dans les pays communistes étaient pris pour argent comptant et présentés comme représentatifs de la croissance economique de ces pays, Il était entendu, surtout en France, que à des taux élevés, nettement plus élevés que les économies capitalistes européennes. Les chiffres des Nations unies font pour la période 1960-1989 apparaître un taux de croissance de 5% pour l'«Europe de l'Est» contre sculement 3,3% pour la Communauté économique curopéenne. A l'arrivée, en 1990, on s'aperçoit que les économies communistes n'ont pourtant pas

Line chose est sure, qui en surprendra beaucoup. Au départ, en 1948, lorsque les partis communistes en ont pris le contrôle, ces pays étaient tout aussi développés que les pays qui sont restés capitalistes en Europe occiden-tale. On dispose des rapports établis à l'époque par la commission économique des Nations unies pour l'Europe, alors dirigée par Gunnar Myrdal, le

En 1950, l'Allemagne de l'Est était, aussi bien pour la production agricole que pour la production industrielle, en

avance sur l'Allemagne de l'Ouest: le PIB par habitant y était égal à 1,1 fois celui de l'Allemagne de l'Ouest. Plus étonnant encore, la Pologne produisait plus que l'Italie, toujours par habitant, aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie le raprot des PIB était l'industrie; le rapport des PIB était alors voisin de 1,4.

La Tchécoslovaquie produisait un peu plus que la Belgique pour l'agricul-ture, et un peu moins pour l'industrie; les PIB par habitant de ces deux pays étaient pratiquement égaux. On peut dire exactement la meme chose de la Hongrie et de l'Autriche. La Bulgarie enfin pouvait se comparer à l'Espagne: la production agricole y était plus élevée, mais la production industrielle nettement plus basse: le rapport des PIB est d'environ 0,8.

### Hasardeuses comparaisons

Qu'en est-il en 1989? Paradoxale-ment, on le sait moins bien, Les économies des pays d'Europe centrale et orientale sont devenues tellement différentes des économies capitalistes d'Europe occidentale qu'il est très dif-ficile de les comparer. La structure des productions, la qualité des produits, la structure des prix, divergent considéranent, et rendent les comparaisons

La Banque mondiale publie des chiffres du PIB par habitant en 1989 pour la plupart de ces pays. La Pologne a une production par habitant légèrement intérieure à celle du Mexique, la Bulgarie et la Hongrie ont à peu près la production du Brésil, et la Tchécoslovaquie est bien en-dessous de la Corée (qui était en 1950 l'un des pays les plus pauvres du globe).

On dispose, pour les pays capita-listes occidentaux, des taux de crois-sance du PIB par habitant pour la période 1950-1989. Ces taux (expri-més en termes réels, bors inflation, bien entendu) ont été de 3% à 4% par

comparaisons et des estimations des produit par habitant des pays d'Europe centrale et orientale en 1950. La comparaison de ces chiffres avec ceux que donne la Banque mondiale pour 1989 permet de calculer des taux de

Ces chiffres font apparaître un taux de croissance faible pour la Bulgarie, et un taux de croissance négatif pour les quatre autres pays communistes (Alleinagne de l'Est, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie). Sont-ils crédibles? De trois choses l'une: ou bien les données utilisées sous-estiment la produc-tion en 1989 des pays communistes, ou bien les taux des pays capitalistes sous-estiment la croissance de leur production; ou bien les économies communistes ont effectivement connu une croissance négative.

Les chiffres de la Banque mondiale sur la production des pays commu-nistes (ou de n'importe quel autre pays en développement) en 1989 sous-estiment-ils cette production? Ils proviennent d'une estimation de la produc-tion en monnaie nationale, convertie en dollars au moyen d'un taux de

Il n'y a guere de raison de douter de l'estimation du PIB polonais en zlotys, qui est aussi crédible que l'estimation du PIB italien en lires. Ce o'est pas un indicateur parfait (il ignore notam-ment le mai fait à l'environnement, particulièrement grand dans les pays communistes, et dont la prise en compte réduirait encore l'estimation de la production de ces pays). Mais c'est le moins mauvais des indicateurs

Le taux de change utilisé sous-es-time-t-il la valeur du zloty? Avec un taux plus élevé, la Pologne exporterait encore moins, et importerait encore plus, et sa balance des paiements se dégraderait très vite. La «valeur» de la production polonaise est ce que les produits polonais valent sur le marché international. Il est difficile de dire que le taux de change effectif est sous-évalué et donc que la production est

Dire que le PIB par habitant est sept fois plus élevé en Italie qu'en Pologne (ou au Mexique) ne veut voir d'achat», qui est plus adaptée à la

Mais, outre le fait que les données sur la production des pays commu-nistes en parlté de pouvoir d'acha sont vieilles, incomplètes et douteuses elles sont sans doute moins appropriées à la comparaison des produc tions et de leur croissance. On a pour-tant refait les calculs avec des PIB 1988 convertis en dollars au moyen-des parités de pouvoir d'achat, dispo-nibles pour la Pologne et la Hongrie; ils font apparaître des taux de crois-sance annuels du PIB par habitant de 0,5% pour la Pologne et de 2,1% pour

La deuxième hypothèse est que les taux des pays capitalistes sous-esti-ment la croissance. Il est viai que nos instruments de mesure de l'augmenta-tion du PIB à long terme sont conven-tionnels, et donc imparfaits. Ils intègrent mal le progrès technique, médical ou social. Les bienfaits des détergents, de la pénicilline ou des vacances ne sont pas, ou très mal, reflétés dans l'évolution des PIB. Les taux de croissance des pays capita-listes, et par conséquent ceux des pays communistes (qui en sont déduits), sous-estiment sans doute l'amélioration des conditions de vie - même si on entend souvent dire le contraire. Les taux de croissance négatifs calculés ne signifient donc pas que le niveau de vie a baissé dans les pays commu-

Même s'il y a du vrai dans ces deux hypothèses, et si les taux de croissance des économies communistes o'ont pas été aussi catastrophiques que les calculs le font apparaître, il reste que ces taux ont sûrement été très bas. Il fant bien expliquer le fait que ces pays, qui étaient aussi développés que les pays capitalistes lors de l'installation du communisme, sont aujourd'hui beaucoup plus pauvres.

Les taux de croissance mirobolants publiés étaient donc du bourrage de crane. Ils étaient d'ailleurs davantage pris au sérieux à l'Ouest qu'à l'Est. En Pologne, au beau temps de la planification communiste, une blague célèbre capturait l'essence de la réalité et de

# L'Europe

L'aide cruciale de

par Françoise Lemoine

politiques en Europe cen-trale à la fin de 1989 a que le passage à l'économie de marché pourrait être aussi facile et porter rapidement ses fruits. On sait maintenant que cette transformation prendra du temps : pour décisifs duits récemment dans les économies de ces pays, ils ne sont qu'un premier pas. Et les réceotes élections en Pologne en ont montré les conséquences sociales et politiques dont il faudra tenir compte si l'on veut éviter le risque que ne se bloque, un jour, tout le processus de transition,

janvier 1990 en Pologne et un an plus tard en Tchécoslovaquie ont réalisé d'un coup ce que les réformes en Hongrie ont mis vingt ans à accomplir : désormais, dans ces trois pays, la quasi-totalité des prix sont libres ; les échanges extérieurs, décontrôlés, sont ouverts à toutes les entreprises, y compris privées; la monuaie est convertible pour les réglements d'opé-En Tchécoslovaquie comme en Hongrie, l'accès des ménages aux devises étrangères demeure rationné, mais la Pologne a établi, elle, une convertibilité sans restriction qui a fait disparaître le marché noir.

### Un état de choc

De telles réformes out nécessité des politiques de strict contrôle de la demande (plafonnement des crédits et des salaires) et de fortes dévaluations. En 1991, la dissolution du CAEM-

revers : une crise économique d'une ampleur rare en Europe, mais qui ne fait guère que révéler les distorsions et déséquilibres longtemps accumulés

dans ces économies. Comme tout y avait été fait depuis comme tout y avait ete ian depuis vingt ans - subventions, chômage déguisé, inflation cachée - pour différer les ajustements nécessaires, le choc est rude pour les entreprises, qui doivent désormais s'adapter à la demande, aux prix mondiaux, à la concurrence internationale. Tout se concurrence internationale. Tout se passe comme si les nouveaux régimes, efusant de masquer l'échec économique des systèmes antérieurs, avaient décide de crever l'abcès.

Après avoir connu pendant la dernière décennie croissance médiocre et stagnation du niveau de vie, ces pays. affrontent désormais des phénomènes sans précédent à l'Est : récession, inflation, chômage massif. La chute de la production amorcée en 1990 se poursuit en 1991 ; elle atteindra sur deux ans 10 % à 15 % du produit intérieur brut. Elle est encore beaucoup plus sévère dans l'industrie, où il est vrai une partie de ces baisses frappent des produits de toute façon invendables ou/et des entreprises non

Le chômage, bien qu'il ait aug-menté très vite en 1991, est encore loin d'être stabilisé car les entrepoises, habituées à avoir dés excedents de maio-d'œuvre, oot pu différer au maximum les licenciements, et d'ailleurs il n'y a guère eu encore de fail-lite. En Pologne, si l'emploi avait baissé dans les mêmes proportions que la production, il y aurait déjà trois millions de chômeurs, alors su'notivations de chômeurs, alors qu'actuellement les licenclements comptent pour peu dans le nombre des chômeurs inscrits.

L'inflation s'accompagne d'une dégradation continue du pouvoir d'achat des ménages dans la mesure

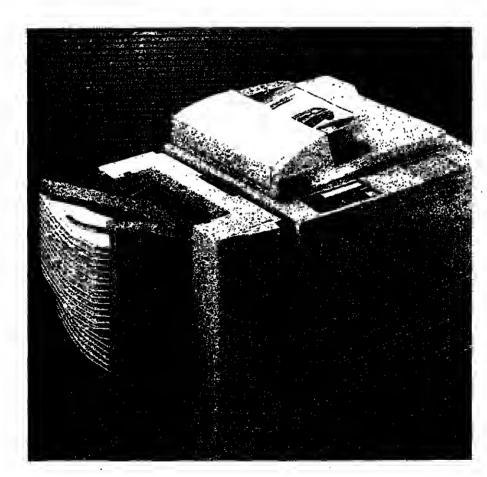



"J'ai choisi le CORVA pour les recto-verso, la trieuse pour les dossiers. C'est parfait!"

NP3050. Canon invente le copieur qui s'adapte à moi.

l'Occident sera d'autant plus efficace qu'elle pourra s'exercer dans le cadre de coopérations régionales

rent quelque peu la dégradation du rapide et exigeant peu de capital mycan de vie de la population, que les activités privées, très lucratives et bâtiment) - en Pologne, les entremai recensées, servent d'amortisseur, que la qualité de vie s'est améliorée depuis que les fransses de prix ont supprimé les files d'attente et ramené les produits dans les magasins.

Il n'en reste pas moins que les régimes démocratiques ne peuvent compter éternellement sur l'état de grâce ; en l'absence de société civile bien organisée – partis, syndicats, patronat, – les dirigeants sont particulièrement exposés à « tomber » sur des politiques économiques impopu-laires. Et l'insatisfaction, on le voit, nourrit les mouvements nationalistes, populistes, xénophobes ou, au mieux, on le voit en Pologne comme déjà en-Hongrie, une désaffection pour la vie politique, de mauvais augure dans de jeunes démocraties.

Dans ce premier temps de la transi-tion, les inerties sont grandes. Pour que le marché fonctionne il faut qu'il y ait concurrence, et jusqu'ici elle a fait défant. Les situations d'oligopole-sont la règle car la production et la distribution sont très concentrées dans un petit nombre de grandes entreprises d'Etat. Dans l'industrie tchécoslovaque; les entreprises ont, en moyenne, deux mille salariés.

40.4

### De multiples obstacles ·

La libération des prix a en fait accru la marge de manœuvre des entreprises puisqu'elles peuvent leurs prix de vente, créant ainsi de nouvelles sources d'inflation. Ce phénomène explique, semble-t-il, large-ment, la persistance d'une forte inflation en Pologne et en Tchécoslovaquie, où, face à la baisse de la demande, les entreprises ont cherché à maintenir leurs revenus en augmentant leurs prix de vente.

(commerce, restauration, transport, prises privées réalisent 70 % du commerce de détail et un tiers des importatinns en 1991, - mais, dans l'industrie, il ne peut encore concurrencer les entreprises d'Etat. En Tchécoslovaquie, il est encore marginal; d'ailleurs, partout la récession persis-tante réduit les opportunités d'investissement et menace la montée en

Quant à la privatisation des grandes et muyennes entreprises d'Etat, elle se heurte à de multiples obstacles techniques ou juridiques, et le moindre n'est pas l'insuffisance d'épargne intérieure. Les programmes récents d'austérité salariale ont réduit les revenus réels et l'épargne disponible des ménages. Dans ces conditions, les trois pays s'orientent désormais vers des formules de privatisation qui prévoient que seulement une fraction du capital des entreprises sera vendu, le reste étant distribué gratuitement au public. On voit encore mai l'effet de cet actionnariat populaire sur la gestion des entreprises:

Autre déception, les programmes de privatisation semblent avoir pour effet pervers de porter à l'immobilisme les entreprises en attente d'être « privatisées ». La vente à des firmes étrangères est un autre moyen très recherché de privatiser et de dynamiser les entreprises, mais les investis-sements directs étrangers sont encore d'ampleur limitée, sauf en Hongrie où se concentre l'milliand de dollars sur encore plus aisément que par le passé se concentre l'miliard de dollars sur réperenter les hausses des coûts dans les 2,5 milliards de dollars de capitaux étrangers investis en Europe de l'Est. En Pologne et en Tchécoslovaquie, ces capitaux sont de l'ordre de 400 millions de dollars.

La baisse de la demande interne et les rigidités de l'offre expliquent en partie la récession, mais, au cours de l'année 1991, un nouveau choc, la chute des ventes à l'URSS, a frappé En Hongrie et en Pologne, un petit de plein fouet les industries de ces secteur privé se développe rapide trois pays. Le système des règlements mem dans les domaines à rentabilité en roubles à l'intérieur du CAEM,



pour sauvegarder ces interdépen-

dances mutuelles. Mais l'économie

soviétique est actuellement à court de

moyens de paiement et un autre ris-

que se profile pour ces trois pays : la

concurrence que peuvent leur porter les industries d'Europe occidentale,

notamment celles de l'Allemagne réu-

nifiée, qui offrent des conditions de

financement à crédit avec lesquelles

ne neuvent rivaliser les exportateurs

La logique

récessive

La crise éconnmique qui se pro-

longe fait craindre que ces pays ne

s'enfoncent dans une logique réces-

sive : baisse de la demande et de la

production s'entretenant mutuelle-

ment et induisant simultanément une

baisse des recettes fiscales et l'alour-

dissement des dépenses sociales. La

perspective de tels risques ouvre sans

doute une nouvelle phase dans la

transition ; il s'agit, d'un côté, de

poursuivre les réformes institution-

est-européens.

ayant pris fin au 1º janvier 1991, les d'être mises laborieusement en place entreprises est-européennes se trouvent face à des partenaires, les firmes soviétiques, qui ne disposent pas de devises, le gouvernement ayant institué une gestion centralisée de celles-ci.

Au début de l'année, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne s'attendaient à une baisse de plus de 50 % de leurs ventes à l'URSS en 1991. L'industrie tchécoslovaque est la plus captive du marché soviétique qui recoit environ 20 % de sa production, assure directement quelque deux cent mille emplois et indirectement peutêtre six cent mille. Mais, bien que les économies polonaise et hungroise soient moins dépendantes des débouchés soviétiques, des pans entiers de leur activité industrielle sont menacés. En Hongrie, les activités dépendant des ventes à l'URSS représenteraient environ cent cinquante mille emplois. En Pologne, 60 % des exportations de l'industrie mécanique vont à l'URSS.

Certes, des formules de règlement en monnaies nationales ou sous travail et des capitaux) ; de l'autre, de mettre au point les instruments d'intervention de l'Etat, compatibles avec l'économie de marche, qui permettent de freiner la récession et de préparer la reprise.

A l'égard des entreprises, cela signifie une politique plus sélective, qui se traduirait à la fais par des mises en faillites solution peu pratiquée jusqu'ici, par des systèmes d'incitation à investir et à exporter, par des actions de restructuration. Cela posse aussi par l'utilisation de protections douanières dans les secteurs « sensibles » : une réflexion en ce sens est déjà engagée en Tchécoslovaquie et se fait jour en Pologne, sur les moyens d'une politique industrielle, sur la nature des dispositifs à mettre en place (avantages fiscaux, crédits privilégiés) et le choix des entreprises-cibles.

En outre, les coûts économiques considérables de la dislocatinn des liens entre partenaires de l'ex-CAEM sont désormais évidents. Or l'idée d'une Union est-européenne des paiements, inspirée de l'UEP (1), et qui aurait permis de gérer ces solidarités de fait entre l'URSS et l'Europe de l'Est se heurte à trop d'abstacles. Il reste des solutions plus fragmentaires, des projets d'unions subrégionales, tel celui d'union douanière et de paiements entre la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, qui témoigne de l'intérêt économique cammun du réseau d'échanges existant.

Il semble anssi que les pays occidentaux - et notamment la Communauté européenne - soient prêts à favoriser, par des crédits ou des garanties de l'inancement, la reprise des échanges entre pays est-européens, et notamment celle des ventes de l'Europe de l'Est à l'Union sovié-tique. L'Europe de l'Ouest a tout intérêt à ce que la relance de la croissance à l'Est ne repose pas uniquement sur l'ouverture des marchés communautaires.

Les pays d'Europe de l'Est, cux, ont

nelles engagées (réformes fiscale et bancaire, organisation des marchés du ciale qui accroîtrait leurs capacités d'exportation vers l'Ouest sans pour reposent sur des complémentarités économiques réelles et des proximités géographiques. Pour autant qu'ils évitent un effondrement économique et politique, les « Etats successeurs » de l'Union soviétique bériteront en effet de ses capacités d'exportation - et de son réseau d'uléodues et gazodues et de ses besoins d'importation.

Dans les hypothèses aptimistes, la recession se stabiliserait en Europe centrale au plus tôt en 1992; la croissance reprendrait un rythme de croisière (entre 2 % et 4 % par an), dans la deuxième moitié de la décennie à deux conditions : d'une part, la reprise de l'investissement sous l'effet combiné des politiques internes et des flux de capitaux en pravenance de l'étranger (investissements directs et financements de projets); d'autre part, un effet d'entraînement des secteurs exportateurs. Mais des scénarios plus pessimistes demeurent possibles (poursuite de la récession, l'ermeture de la masse des usines non compétitives, explosinn du chômage), avec des canséquences sociales et politiques auxquelles l'Europe occidentale ne pourrait rester indifférente.

L'aide occidentale aura un rôle crucial. Elle aura d'autant plus d'efficacité qu'elle pourra s'exercer dans le cadre de coopérations régionales entre pays destinataires, favorisant des nvestissements coordnmés dans les infrastructures, incitant à des concen-trations et à des rapprochements industriels dans un espace écommique qui les prépare à affronter la

(1) Union curopéenne des paiensents, qui a favorise, entre 1950 et 1958, le pas-sage à la convertibilité et à la libéralisa-

► Economiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales

"J'ai décidé d'ajouter un magasin papier et je m'en félicite tous les jours."

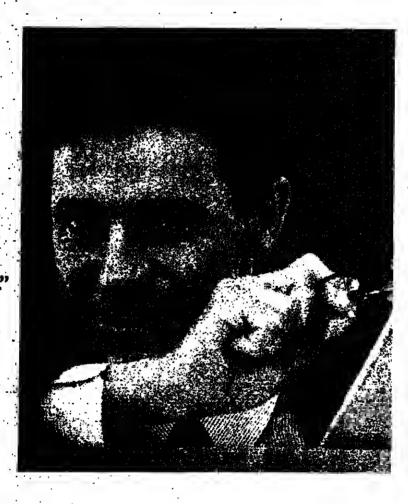



Pour être parfaitement content de son copieur, il suffit de le composer soi-même. C'est tout à fait possible avec le Canon NP 3050. On définit ses besoins et on choisit parmi les 13 modules adaptables au NP 3050, celui ou ceux qui y correspondent le mieux. C'est ce que j'ai fait. En les combinant, j'ai réussi à me faire un copieur sur mesure. Tout le monde peut en faire autant! Allez découvrir le NP 3050 dans les points de vente Canon. Ils sont proches de chez vous. Pour plus d'informations, coupon-réponse à renvoyer à Canon France, Département marketing copie, 93154 Le Blanc-Mesnil Cedex, Minitel 3615 Canon. NUMERO VERT 05.05.05.33

| Je souhaite recevoir une documentation sur le NP 3050. |
|--------------------------------------------------------|
| Nom Société                                            |
| Tél N° Rue                                             |
| Ville Code postal l L                                  |
| Canon<br>Votre Business Force                          |



Non pas pour enfoncer les trois inculpés qui ne sont actuellement que des personnes « misee en cause » pour reprendre l'excellente expression proposée par le repport Sapin (aur la réforme du code pénal) et les faire passer avant tout jugement pour coupebles, ou plus enuoables que d'autres : non pae pour accabler les hommes politiques mêlés à cette terribla histoire. Mais accepter certains arguments communément invaquée par eux ou d'autree comme s'ils étaient recevables, edmattre au moins en principe, per voie de conséquence, les comportements qui en découlent, c'est se candamner à voir se répéter des effaires eemblables, même si, par eilleurs, on introduit d'indispensablee réformes da ceracière Institutionnel.

Il eura fallu, par exemple, ce nouveau déballage pour que solent révélées eu public des anomelies administratives tellement criantas qu'allas semblent donner reison au mot cruel selon lequel la France du demier demi-siècle aure été une Union soviétique qui aureit plutôt réussi - seuf, camme c'est le cae evec le trensfusion sanguine, lorsqu'une série d'erreurs, au eucune influence extérieure ne vient corriger, finissent par produire une catastrophe. Permi cee dispositions contre nature figure en bonne place le monopole de l'importation des produits dérivés du sang confié à un organisme, tel le CNTS, lui-même febricant : autant charger Jacques Celvet du soin de défendre les Changer cela, camme on vient de le faire, est évidemmant une bonne chose. Mels ce qui s'est passé appelle, de par sa grevité, des révisions plus profondes, des interrogations fondamentalas. D'invisibles préjugés s'y opposent. Esseyer de les démasquer ne vise en rien à diminuer les responsabilités individuelles.

Que des fonds apparemment destinés à recherches médicales aient été transférés au « Centre mondial informetique et ressources humainas » d'assez ridicule

# Histoire de sang, de fric, de paradigme

mémoire, créé tout exprès pour Jean-Jac- | gereuse. Rien de plus difficile, dans la vie | ques Servan-Schreiber sous le présidence de M. Françoie Mitterrend, appareître paut-étre, dene la suita de l'enquête, comme une elimple anecdote n'eyent eu que des effets limités (sauf pour le bénéficiaire de la prébende, comme la Cour des comptea l'a dapuis lare montré). Mais le symbole vaut qu'on s'y arrête. Il incline à ee poser une question, que le « science » économique contemporeine a contribué. nour une part qui n'est sane daute pas négligeabla, à obscurcir.

Cette question a tout bonnement trait au prix qu'on attache réellement à la vie humaine lorsque, ce qui est heureusement rere, on est amené à choisir entre un risque, de neture éventuellement mortel, à faire caurir à telle ou telle catégorie d'étres humains - des hémophiles par exemple et un eutre risque qu'on eppellera matériel pour éviter les mote cindustriel» ou € financier ».

Si les économistes contemporains n'hésitem pes à perier de « capital humain », c'est, à n'en pas douter, parca qu'ils estiment que l'axprassion ast à la fois judicleuse du point de vue du raisonnement économique (en tout cae, de leur raisonnement économique) et plutôt de nature à inspirer de bonnes décisions en faveur de ceux et de celles qui sont einsi promus ou revalés – au reng de capital.

Pourquoi leur chercher querelle sur ce point de vocebuleire? En qualifiant l'homme de capital, ne cherchent-ils pes, tout simplement, à reppelar une vérité dont la découverte a coîncidé avec la naissance de l'économie pairtique au dix-huitième siècle? Que le prospérité et la grandeur d'une nation procèdent entièrement du travail de ses habitants, de leure capacités à inventer et à mettre en œuvre des techniques de production eu rendement de plus en plus élevé.

De nos jours, l'ascension eu premier reng de peuplee industrieux, dens des pays pretiquement dépourvus de toutes richesses naturelles, Jepon, Allemagne, Suisse, etc. e rendu cette vérité première

Il reste que le compareison entre l'homme et le capital est injustifiée et dan-

couranta as dans l'ection, qua de distinquer entre la fin et les moyens. Mais cette distinction ast indispensable pour la santé de l'asprit et le maintien d'une civilisation politique. Voir dans l'homme un capital, c'est l'essimiler à un moyen. Tout ebus de pouvoir crée les conditions da cette assimiletion. S'il est une eituation dens lequelle l'hamme est réduit à la fonction de mayen, c'est la guerre. Or nos sociétés industrialiséss du vingtiàme siècle finissant ne cessent d'en evair la noataigle. C'est en terme de stratégie, de « mabilisatinne de l'épergne (futur capital) et des énergies humaines que la vie économique est canque. Comme les ermées eu combet, les entreprises cansamment les hommes leunes.

Le comble est que la prise en compte de ca phénomène dans les pratiques de gestian passe paur un progrès d'inspiration humaniste. A l'échelle de l'entreprise, le nation de capital humain ee treduit par eressources humaines». La direction du personnel est devenue la direction des ressources humeines. Nul dauta que les meilleures intentions ont présidé à cette transformation. Il reste que la logique des ressaurces ne naus apprend rien eur le façon dont on dait se conduire à l'égard des hammes qui ant cessé de remplir cette fonction. Comment classer les maledes dans l'inventaire des ressources

A guerre coneecre le triomphe du raisonnement statistique. Le prix d'une bataille se mesure en pourcentaga des tués par rapport à l'effectif total. Les gestionneires de la transfusion sanguine frençaise qui ont, neguère, sciemment continué à livrer des produits conteminés dérivés du sang pansaient sans doute, dans leur grande majorité, que le risque était minime. Tel était, semblet-il, l'avis de la plupart des spécialistes de l'époque. Six ens après, ils expriment, dens leurs déclarations publiques, cette conviction de la façon suivente : à peine 10 % des séropositifs finiront par souffrir d'un sida.

Oublié la discoure sur l'attitude du médecin moderna qui met le malada | tirer de telles prémisses séparées de leur

devant les tristes réalités de eon sort (« Vous avez un cancer ; dans votre cas, la probabilité d'une survie au-delà de quelques mois est très problématique »). Pour ne pas créer de panique, on préfére ne pas informer les transfusés. Les choses semblent s'être passées comme e'il s'était egi d'un délicat arbitrage à faire entre l'écoulement des stocks et la gestion des ressources humaines impliquées. Le tout sur fond de politique industrielle et de protectionnisma : importations da concentrés cheuffés retardées pour laisser le temps à la production nationale de se mettre en place. En attendant, les bruits les plus fantaisistes couraient, laissant entendre que c'était le sang collecté euprès des donneure américains qui était infecté. L'idéologie de la guerre économique e inspiré des décisions désentreuses, à moine qu'on ne considère les morts qui s'ensuivirent comme les « pertes» inévitables de le betaille engegée. Le Frence, où les recherches sur le sida et l'hématologie sont parmi les plus evancées du monde, méritait mieux que cet énorme gâchis. Le compte bloqué dont disposait le CNTS était destiné, a-t-on eppris, à recueillir les e profits » réalisés par la politique consistant à céder aux utilisateurs les produits Importés des Etats-Unis à un prix aligné sur le prix, plus élevé, des produits francais plus ou moins comparables. Personne ne nous a encore dit de combien était

D'eutres habitudes de pensée, issues d'une eutre manifestation de l'Idéologie moderne, e pesé sur les comportements. Selon certains théoriciens, dont l'Américain Kuhn, le progrès scientifique procède voloniers par a révolutions successives ». il en résulte que chaque époque est caractérisée par un « cadre de pensée » (paradigme) è l'intérieur duquel une théorie, pour être sérieusement prise en considération, doit trouver sa place. A la limite, cette conception des choses, dont un Michel Foucauit s'eet fait le héraut en France, rend toute «communication» avec expérience du passé illusoire. Chaque génération est refermée sur elle-même. On voit le parti que les gauchistes peuvent contexte l'aissons de côté cet aspect des choses, pour relever une autre face de l'influence subrepticement exercée par ce genre de doctrine.

Avec l'eccélération des innovations techniques, l'idée que les procédée récemment abandonnés au profit des nouveaux sont irrémédiablement dépassés devient irrésistible. Il ne pourrait en être eutrement que el, encore une fois, on entretenait pas la confusion entre la fin et les moyens. Le prédécesseur de Michel Garretta à la tête du CNTS, le professeur Soulier, préconisait de revenir dans certains cas aux anciens produits, les cryoprécipités, plus pénibles à supporter que les produits congelés mais plus sûrs.

URAIT-on honnêtement informé les malades qu'ils auraient sans doute A choisi les produits les moins contaminante (le sida n'est pas seul en cause, on peut mourir aussi d'une cirrhose déclarée à la suite d'une hépatite contractée par trensfusion). Plusieurs des pereonnes mises en cause ee retranchent demère l'état des connaissances au milieu dee ennées 80 pour expliquer les imprudences alors commises. Cependant, la foi quesi eveugle eccordée à l'état des connaissances du moment pourvu que celles-ci passent pour scientifiques est, en sol, une ettitude anti-scientifique. Pour tout dire, c'est de l'idolâtrie, jadis appelée « scientisme ». On n'est pas loin des dogmatismes et des intolérances suscitées par l'application abusive du concept de c paredigme ». C'est un fait qu'un petit nombre d'esprits avaient, par prudence ou prescience, peu importe, tiré la sonnette d'alarme. Il était plus commode - et pour certains, plus lucratif - de suivre le courant dominant.

Plus d'un étudiant en médecine aura été étonné d'apprendre que les rémunérations distribuées dans ces professions paramédicales par des organismes publics dépassent le double du salaire le plus élevé euquel un chef de service d'hôpital puisse prétendre au faite de sa carrière. Les comparaisons de ce genre risquent presque toujours d'être aussi erbitraires que les chiffres sur lesquels elles portent. Il n'en est pae moins vral que le nouvel affairisme du secteur public - transports publics, entreprises et banques nationalieéee... devient une affaire d'Etat.

# **BIBLIOGRAPHIE**

# Le marché au nom de la rose

fairent autour des lisme, L'un des derniers est André Gauron, économiste et consciller de Pierre Bérégovoy. Ne vous méprenez pas sur le titre porté par son « modèle », ie veux dire son livre : les Remparts de l'argent. On pense au « mur d'argent » de célèbre mémoire. Ce n'est pas du tout cela.

Pour notre auteur, « l'argent est la modernité du monde. Il fonde notre liberté. Mais il est aussi sa négation. Voilà pourquoi nous ne pouvons l'ignorer, ni nous satisfaire de condamnations morales. Le règne de l'argent appelle celui de la lucidité ». C'est donc plutôt à l'édification de remparts contre l'envabissement de l'argent que le socielisme nouvelle manière nous

Frottons-nous les yeux, nous dit en substance André Gauron. Regardons bien le monde dans lequel nous vivons si nous voulons contribuer à le rendre meilleur. Qui mêne la danse? Ceux qu'il appelle les

alternatives economiques

gagnent beaucoup aujourd'hui mais demain peuvent perdre. Sonvent à la pointe médiatisée d'nn individualisme qui a renoncé à la quête du sens pour le narcissisme, la brillance, l'éphémère.

A l'oppasé, les « routiniers » constituent le socie des sociétés modernes. Ils ont compris que ce n'est pas dans leur travail qu'ils trouveront leur épanouissement, mais dens leur vie personnelle. Encore feut-il qu'ils aient le temps de s'y accomplir. André Gauron, comme depuis longtemps André Gorz on Jacques Delors, estime que la réduction du temps de travail est un objectif incontournable du

### Un déficit social

Le dépassement du capitalisme ne peut se construire sur le rejet du marché. C'est au sein de l'économie de marché qu'il fant introduire la rose da socialisme. Car, comme le pense Karl Polanyi, partout où le credo libéral du marché autorégulateur règne, les mêmes phénomènes de décomposition sociale sont à l'œuvre (marginalisation de populatinns entières, précarité, vinlence dans les banlieues, etc.). La protection sociale est donc un pilier de la démocratie, comme la liberté.

Encore fendrait-il pour accrnitre son efficacité qu'on la « désencastre » de la gestinn de l'empini. Notre auteur est séduit par l'utopie d'un « revenu garanti à vic ». Il a tout à fait conscience qu'il e'agit là d'un idéal. Mais pourquoi ne pas y regarder de plus près ?

Le cœur du livre d'André Gauron est consacré à l'éconnmie mixte, qu'il estime être « l'avenir du marché », parce qu'elle peut articuler deux logiques que tout oppose l'expansionnisme du marché (déré-gulation) et le territoire des indivi-dus (écnlogie). Le développement des villes conduit à renforcer l'économie mixte car la satisfaction des besoins collectifs renvaie presque toujours à des décisions publiques.

Ne voit-on pas aux Etats-Unis les libéraux dénoncer après le déficit budgétaire et celui du commerce extérieur le déficit social? Quant à la bagarre sur les nationalisations. elle devrait perdre de son aigreur car « les socialistes français ont cesse de confondre propriété et mar-ché : ils ont admis que le changement de nature de la première

n'entraîne par la sortie du second »

Enfin, l'éconnmie mixte favorise une meilleure préservation des sites et des espèces. « Au lieu d'intègrer la pollution au marché, il faut subordonner le marché aux exigences écologiques. » On trouvera bien d'autres réflexions courageuses dans le livre d'André Gauron : sur le capitalisme dans le tiers-monde, qui opère à la manière des « écono-mies de comptoir » de la période coloniale; sur la Communauté européenne, qui devrait réinventer pour ses parents pauvres de l'Est une Uninn des paiements, etc.

Une riche provende pour alimenter les débais, à l'un des carrefours les plus étonnants de l'Histoire.

PIERRE DROUIN

 Les Remparts de l'argent, d'André Gauron, éd. Odlle Jacob, 270 p., 140 F.

# La mosaïque orientale

Pétroliers d'un côté, non pétroliers de l'autre, fabriquant tous des produits identiques, les Arabes se sont einsi interdit de les échanger entre eux

Dans cet casemble eax interrelatinus si ténnes, deux petits pays voisins d'Israel tranchent toutefois par nn peu moins d'ostracisme (voir tableau): la Jordanic, peuplée d'une majorité palestinienne, et le Liban sont présents non seu-lement sur les merchés du Golfe, mais aussi d'Egypte et de Syrie. Tous deux sont ouverts aux productions et aux travailleurs des autres pays arabes: le Liban, avant la guerre civile, compta jus qu'à denx cent cinquante mille immigrés syriens; la Jordanie, près de cent mille Egyptiens venus dans l'agriculture et le bâtiment à la rescousse d'nne main-d'œnvre vidée par la ruée vers le Golfe.

### Une économie intégrée

Le petrole a en effet créé l'unique embryon d'intégration régio-nale. Politique d'abord, on le sait : il a irrigué tout à le fois le refus arabe d'Israël, l'occupation syrienne du Liban et la réislamisa tion des sociétés, mais également conomique, en ouvrant dans le Golfe le troisième marché international du travail migrant. Aux beaux jours de la rente pétrolière, trois millions et demi d'Arabes expatriés dans le Golfe eppor-taient un ballon d'oxygène aux économies des voisins d'Israël (voir carte).

Les complémentarités dont pou-vait naître une économie arabe intégrée ne furent cependant jamais poussées suffisamment ioin. La région possédait tous les ingrédients d'un développement réussi, qu'aucun Etat ne réunissait à lui seul : capital, ressources, main-d'œuvre, savoir-faire et mar-ché solvable. Attisées par de muitiples tensions liées de près ou de loin au confli israélo-arabe, les rivalités entre Etats-natione entraverent cependant l'éclosion d'une véritable classe d'entrepreneurs supranationale, qui seule aurait pu

féconder ce potentiel. Gagcons qu'une fois la paix revenue, la place sera à prendre....

Trois challengeurs semblent predestines, entre lesquels nne apre partie pourrait se jouer. Les Libanais sont les premiers désignes. qui evaient su déployer un résean de services, de commerce et d'in-

eu Liban, trois cent mille en Syrie et plus d'un million et demi en Jordanie, peut-être partie de la Palestine future.

petite industrie, un demi-million

Un retrait contraint de la terre, le compassion internationale et le solidarité dont ils firent prenve en la matière, leur ont fourni le temps et les movens d'élever leur instruction à un niveau de loin supérieur à celui de tous les frères arabes, Libanais exceptés. La solution de conflit amènera certainement une partie d'entre eux à gagner le nouvel Etat. Mais pas

### Les partenaires commerciaux des voisins d'Israël (en pourcentage du commerce extérieur au cours des années 80)

|                                                  | Egypte                   | Jordanie                | Liben                      | Syrie                    | Ensemble                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pays dn Goife (sauf Irak).<br>Autres pays arabes | 2.t %<br>0.6 %<br>97.3 % | 20.9 %<br>9 %<br>70,1 % | t5 t %<br>13,3 %<br>71,5 % | 2.3 %<br>3.1 %<br>94.6 % | 6,5 %<br>4,1 %<br>89,4 % |

(Source: Nations unies, Commission economique pour l'Asie de l'Ouest)

dustrie légère aux dimensions de l'Orient arabe, evant que la guerre les déchire quinze aanées durant, Leurs atouts techniques sont eviourd'hni sans doute érodés par la longue léthargie forcée des universités, mais surtout dispersés de par le monde, loin du théâtre de la reconstruction. Pour antant que la paix survive au départ des Syriens à l'antomne 1992, c'est en repre-nant leur rôle d'interface entre l'Orient pétrolier et l'Occident industriel qu'ils pourraient redres-

ser leur pays. Les Palestiniens, quant à eux, possèdent de solides cartes pour rapprocher entre elles les économies de la région. Un demi-siècle de dispersion les a solidement installés dans ses centres décisionnels. Ils sont sept cent mille dans les pétromonarchies de la Péninsule, aux ronages axiaux de l'ad-ministration, des services et de la tous. Des liens tissés eu cours des années d'exode, pourraient naître outant de partenariats et la carte de le diaspore tracer l'espace d'échanges d'une Palestine en

Les Israéliens enfin jouissent de capacités techniques supérieures et de positions mieux assurées en Occident que les Libanais. Mais ils ont à inventer leur mode d'intégration dans cette région où l'bistoire fut implacable à ceux qui en refusèrent tout uniment la iangue et la religion. Leurs savants le savent bien, qui offrent les travaux les plus percutants sur les Croisades et le Royaume latin de Jérusalem, mort selon eux d'evoir troqué l'armure pont le comptoir affable du boutiquier, mais probablement plutôt, comme les piedsnoirs, de n'avoir jamais adopté la langue arabe,

PHILIPPE FARGUES

L'HERMÈS Editeur **LES Editeur METHODE DE REVISION:** 78 72 45 50 Techniques du commerce international
D. NICOLLE 3ème éd. 1991

• Etudes de cas de Comptabilité
N. JOURNO 1ère éd. 1991

Diffusion MEDILIS SA

oui à la hausse TRANSPORTS AERIENS: massacre à l'américaine ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 12 RUE DU CHAIGNOT 21000 DUON - TEL: 80 30 97 76

novembre 91

**IMPÔTS:** 

SPECIAL EPARGAL MEMI

**Hubert ZIESENISS** 

**Jacques Louvet** 

associés dans

# **PARMEDIAS**

ont acquis

# SOCIETE D'EXPANSION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE

# Trianon Finance

a conseillé les entrepreneurs dans les négociations et a organisé le financement de l'acquisition en association avec .

LION EXPANSION CREDIT LYONNAIS

CREDIT NATIONAL EUROMEZZANINE







OCTOBRE 1991 GARANTI PAR L'ÉTAT

# **EMPRUNT 9 %** assimilable à l'emprunt 9 % Avril 1991

Montant: F 500.000.000.

Prix de souscription : 104.84 %, soit F 5.242.00 par obligation, dont F 5.009,60 représentant le prix d'émission et F 232,40 représentant le coupon couru.

Date de jouissance : 13 mai 1991. Date de réglement des souscripteurs : 18 novembre 1991.

Durée: 10 ans et 177 jours. Intérêt annuel : 9 %, soit F 450 par obligation payable le 13 mai de

chaque année et pour la première fois le 13 mai 1992.

Taux de rendement actuariel : 8,96 % au jour de règlement.

Amortissement normal: au pair, in fine, portant sur l'ensemble des obligations assimilées. le 13 mai 2002.

Amortissement anticipé : possible par rachat en Bourse. OPA et OPE.

Cotation: les obligations feront l'objet d'une demande d'admission à la Core Officielle (Bourse de Paris).

Une note d'information Ivisa COB n° 91-414 du 29.10,19911 est mise gratuitement à la disposition du public u siège de la Calsse Centrale de Coopération Economique, Cité du Retiro, 35-37, rue Boissy-d'Anglas, 75008 Paris, et auprès des établissements chargés du placement BALO du 04.11,1991.

# LE JEUDI 12 DATÉ 13 DÉCEMBRE

# **DOSSIER SPÉCIAL ÉPARGNE PLACEMENTS**

Pour tout renseignement Publicité financière 46-62-73-57

35 000 **DÉCIDEURS FINANCIERS** lisent le Monde. Le Monde est leur premier quotidien d'informations générales.

(IPSOS 91)



# Résultats consolidés

1,8 milliard de francs au premier semestre 1991 plus de 3,7 milliards de francs pour l'année.

Le Conseil d'Administration de la Compagnie de Suez, réuni sous la présidence de Monsieur Gérard Worms, a examiné les comptes consolidés du 1er semestre 1991.

Le résultat net du premier semestre s'est élevé à 1,83 milliard de francs (part Suez). Ce résultat ne saurait être directement comparé à celui du premier semestre 1990 (2,74 milliards de francs) qui intégrait des plus-values très importantes liées au reclassement des titres du Groupe Victoire. Il est en révanche très proche du demi-résultat (1,85 milliard de francs) de l'exercice 1990.

Sur l'ensemble de l'année 1991, les perspectives de résultats consolidés sont supérieures aux résultats atteints pour l'année 1990. Les résultats du second semestre devraient en effet enregistrer une sensible progression par rapport à ceux de l'année précédente.

# Contribution des différents secteurs d'activité

Pour le premier semestre les contributions consolidées des secteurs Banque et Assurance sont en progression, le secteur Industrie et Services enregistrant un très net recul, principalement du fait de l'évolution des métaux non-ferreux. L'évolution du secteur Compagnie de Suez et divers s'explique par les plus values réalisées au ler semestre 1990 à l'occasion du reclassement des titres du Groupe Victoire.

| En milliards de francs | Banque | Assurance | Industrie<br>et Services | Cie de Suez<br>et divers |
|------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| ler semestre 91        | 0,87   | 0,41      | 0,32                     | 0,23                     |
| ler semestre 90        | 0,76   | 0,16      | 0,88                     | 0,94                     |

# Actif net consolidé réévalué par action

Au 30 juin 1991, l'actif net consolidé réévalué par action s'élevait à FRF 542 contre FRF 504 au 31 décembre 1990, hors primes de contrôle.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration s'est prononcé sur l'engagement de trois opérations visant à la restructuration des activités de capital développement du Groupe, qui cède sa participation dans la Compagnie de Penhoët et renforce sa présence dans les sociétés Parthéna Investissement et Comiphos.





24 Le Monde • Mardi 5 novembre 1991 •

Le Monde

# Carrières Européennes en Entreprises

Notre client est un groupe agro-alimentaire européen aux performances exceptionnelles, avec des filiales en France, Italie. Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Suisse et réalisant un CA de 3 MdF. Après avoir mené une phase d'expansion intensive à travers l'Europe, s'appuyant sur le développement de nouveaux produits et un programme d'acquisitions ambitieux, le groupe est aujourd'hui leader européen sur son marché.

# **International Controller**

Lugano/Suisse

Rémunération motivante

Rattaché au Vice Président et agissant à l'échelle du groupe, il prend en charge l'élaboration et la mise en place d'un système homogène de planification, contrôle et reporting : il est également responsable de la coordination des fonctions de gestion au niveau des filiales.

Cette fonction de création fait de son titulaire un membre à part entière de l'équipe de direction européenne ; il offre donc la possibilité à un candidat particulièrement motivé de jouer un rôle clé dans un environnement en pleine expansion.

Agé de 30 ans minimum, vous avez acquis une expérience opérationnelle et fonctionnelle dans un contexte international et maîtrisez parfaitement le français comme l'anglais. Rigoureux, méthodique et efficace, votre personnalité vous permettra de réaliser vos objectifs : des déplacements internationaux courts mais réguliers sont à prévoir.

Un système de rémunération très attractif vous sera proposé : contrat de travail suisse prévoyant un salaire de base substantiel, un bonus annuel, une voiture de fonction, un plan de retraite et la prise en charge de votre déménagement.

Une école internationale est située près du lieu de travail.

Contacter Richard Bolster au (33-1) 45.53.26.26 ou adresser CV détaillé complet + photo à Michael Page International, 30 bis, rue Spontini, 75116 PARIS sous réf.RB7463MO.



# Michael Page International

Specialist in Finance Recruitment

Amsterdam - Eindhoven - Autwerpen - Brussels - Düsseldorf

London - Lyon - Paris

# de: Thomas le Carpentier - Réf.: à rappeler TCM 633

un candidat âgé d'environ 35 ans avec une expérience significative de direction financière en Espagne ou en Amérique latine. Bilingue français-espagnol, il sait animer une petite équipe performante, superviser les comptabilités, assurer le contrôle et le reporting aux normes anglo-saxonnes.

# obj: CONTROLLER - MADRID - 450 KF +

Un groupe d'investisseurs, en forte expansion en Europe, spécialisé dans la création et la gestion d'importants programmes immobiliers, structure son équipe financière, et recherche celui qui saura, d'une part, mettre en place les outils de gestion de ses projets, et d'autre part gérer opérationnellement l'ensemble de ses réalisations.

G arant des informations chiffrées, légales et économiques, il met en place les plans de financement, les budgets, suit les programmes en cours, gère le patrimoine existant.

# DEPARTEMENT FINANCE

5. Avenue Erlanger 75016 Paris - Tél: (1) 45.20.31.00 - Fax: (1) 45.20.30.36

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

# \_\_\_ Le Monde \_ Internationa

# JURISTE INTERNATIONAL



BNP Capital Markets Limited, situle anglaise à vocation financière européenne et internationale connaît une croissance de son activité grâce à l'engagement de ses collaborateurs et la qualité de ses prestations.

Agé de 28/30 ans, vous êtes titulaire d'un DESS ou d'un DEA de Droit des Affaires et justifiez de quelques années d'expérience, de préférence dans un contexte international (milieu bancaire apprécié).

Vous possèdez de solides connaissances en Droit des Obligations, Droit Bancaire/Financier et Droit Fiscal.

Très rapidement opérationnel, vous intégrerez une équipe de juristes et serez amené à conseiller les différentes cellules d'exploitation et à les assister dans leurs négociations avec une clientèle internationale.

Pour ce poste basé à Londres, une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV et phote à BNP Capital Markets Limited - Head of Personnel - 8/13 King William Street LONDON ECAN 7DN



NOTRE BANQUI

# Kuwait University Department of Mathematics

Applications are invited for the appointment to the post of: Professors; Associate Professors, and Assistant Professors for the Spring Semester strating February 1, 1992 or the academic year 1992-1993. The Department would welcome well qualified Ph. D Holders in the fields of Mathematics, Applied Mathematics, and Computer Science to support both teaching and research. The successful applicants for Professorship will be expected to exercise a special responsibility in providing leadership and fostering excellence in research, teaching, professional activities, and policy development in the Department of Mathematics, University, and community both scholarly and general.

Teaching Language: English. . Appointment: Contract basis.

Application together with curriculum vitae, list of publications, and names of at least three references should be mailed to:

# CHAIRMAN - DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Faculty of Science Kuwait University P.O. Box 5969 Kuwait, Kuwait 13060 Fax: [965] 484-5839 or [965] 484-8648 Telephone: [965] 481-1188 Ext. 5366

Closing date: NOVEMBER 15, 1991
Salary and benefits are very attractive.

# GRAND ÉTABLISSEMENT BANCAIRE MAROCAIN

recharche

pour sa Direction Informatique à CASABLANCA :

# « UN DIRECTEUR INFORMATIQUE »

(environnement IBM grands systèmes, avec des méthodes et des outils avancés)

# « CINQ CHEFS DE PROJETS »

en vue du développement de son plan informatique.

Une formation de grandes écoles d'ingénieurs

(X. Mines, Télécom, Ponts, Centrale, Supélec...).

Ces postes seront évolutifs

au sein de la Direction de la Banque. Une expérience minimum de 3 ans est souhaitée.

La connaissance du milieu bancaire . et la nationalité marocaine seront des atouts importants.

> Sous nº 8416 *La Monde Publicité* 15-17, rue du Col.-Pierre-Avie 75902 Paris Cedex 15

DIRE DE F

ass Assu

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

6

Limited

CONTRACT Y

The first spine and

A PRESIDENCE AND A SHARE

**发表一种** 

LAND LANGER

# Dirigeants

SECTEUR TERTIAIRE

# DIRECTEUR DE FILIALE

Un groupe français de tout premier plon (20 000 personnes), leader sur son morché et trovoillont en portenoriot étroit avec les collectivités locoles (municipalités - départements - régions) recherche le directeur d'une de ses filioles (300 personnes) en grande région parisienne.

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs ou de gestion, il ouro 8 à 10 ons d'expérience professionnelle impliquont onimotion, gastion et développement commercial d'un centre de profit, ainsi qu'une direction d'équipes étoffées et opérationnelles.

Nous recherchons un candidot solide, outonome et fortement motivé pour lo gestion d'une activité de services ou grand public.

Ecrire sous réf. 45 A 2300-1M

Discretion obsolve.

E



L'ARGUS Le Monde

# Assurance.

LE FORUM DES 50 MÉTIERS DE L'ASSURANCE

Bac +2 à Bac +5, jeunes cadres, pendant 2 jours, venez rencontrer des assureurs qui recrutent.

RENCONTRÈZ LES RESPONSABLES DES GRANDES SOCIÉTÉS ET COURTIERS D'ASSURANCES, PARTICIPEZ AUX CONFÉRENCES.

TIRAGE AU SORT AVEC VOTRE INVITATION, GAGNEZ UN VOYAGE PARIS - NEW-YORK POUR 2 PERSONNES\*



29 nov. de 10h à 19h • 30 nov. de 10h à 18h

L'Argus - service M. - 2, rue de Chitecodon - 75009 Paris

29-30 NOV. 91 - CNIT - PARIS LA DEFENSE

Directeur de l'Audit Interne

Le Groupe GERLAND, avec ses trois divisions, (routes, sols, élastomères, totalisant un CA d'environ 4 milliards de Francs et réalisant de très bons résultats), avec une soixantaine de filiales en France et à l'étranger, et 5 000 personnes employées est une belle histoire industrielle et humaine.

Le Directeur de l'Audit Interne anime deux collaborateurs et son poste a une double responsabilité : · il est un outil de contrôle interne, intervenant dans de nombreux secteurs de l'entreprise, en France et à l'étranger, et rendant compte à la Direction Générale.

- il est un conseil auprès des opérationnels et leur doit des recommandations et des propositions.

Jeune européen, homme ou femme, vous avez une formation de base type Ecole Supérieure de Commerce (ou d'Ingénieur) + DECS... Vous faites vos armes depuis 5 ans dans un Cabinei d'audit anglo-saxon, parlez bien sûr anglais et vous désirez maintenant intégrer l'entreprise.

L'étendue des missions et la diversité de nos activités devraient, pour vous, être un enrichissement et vous permettre à terme, compte tenu de vos compétences, de connaître une évolution conforme à vos aspirations.

Merci d'adresser votre dossier de candidature sous ref LAI 1183 M à SEFOP qui est depuis 20 ans notre

11 rue des Pyramides, 75001 PARIS.

MEMBRE DE SYNTEC

# 120 MILLIARDS DE TOTAL DE BILAN

# **NAISSANCE D'UN GRAND DU CRÉDIT IMMOBILIER**

En regroupant au sein d'un réseau 140 sociétés solidement implantées sur tout le territoire, le législeteur vient de consacrer l'émergence d'un intervenant majeur dans le secteur du crédit immobilier et de la promotion.

> Pour arrimer ce réseau des Sociétés de Crédit Immobilier son organe central recherche son

# DIRECTEUR GENERAL

Homme de dialogue at de négociation, ayant l'expérience de la gestion de grandes organisations décentralisées, tourné vers le service à des entités opérationnelles autonomes evoluant dans un environnement très concurrentiel, le Directeur Général saura développer imegination et initiative.

Il sera chargà de mettre en oeuvre la politique définie at de coordonner la réalisation d'un projet d'envergure. Une bonne culture financière ou une connaissance des différentes composantes

du secteur immobilier serait un atout supplémentaire.

Merci d'adresser votre candidature à la CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES DE CREDIT IMMOBILIER 14, rue Lord Byron - 75384 PARIS CEDEX 08.

Ce groupe mondial - 4000 personnes - CA 4 Milliards de Francs - produit et distribue des panneaux de fibres de bois destinés à la Grande Distribution (commerce du bricolage) et à l'industrie du meuble (culsines, salles de

Le groupe est fortement implanté en Allemagne (67% de l'activité). Dans le cadre de la reorganisation de sa Division Europe. Il crée la fonction de

# DIRECTEUR FRANCE

Vous assurez notre présence et notre développement en France. En particulier, votre mission première est de mener à bien l'ouverture d'un bureau à 60 km au Nord-Est de Paris (recrutement et animation de l'équipe) et de développer notre Chiffre d'Affaires en direction de l'industrie du meuble.

Vous dirigerez également un bureau existant déjà en frontière allemande, et qui a réalisé un CA de 105 MF en 91 dans le secteur Distribution.

Le groupe met à votre disposition une Infrastructure solide, et des moyens

A 40 ans, diplômé d'une grande école de gestion ou d'ingénieur, vous avez une expérience de 10 ans minimum à des fonctions similaires, impliquant négorelangement commercial l'industrie du Bols ou secteur proche vous est familier. La connaissance de l'allemand est Indispensable.

Notre Conseil, Danielle BOULOS, vous remercie d'adresser votre dossier de candidature sous réf. 881 M à Sérieys Consult Assoclés - Département M.R.H. (Management et Ressources Humaines) 17, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS. Discrétion absolue.



Sérieys

bureaux

DOMICILIATIONS

SARL — RC — RM Constitution de acciétés Démarches et tous services ermanences téléphoniques

43-55-17-50

VOTRE SIÈGE SOCIAL

A L'ÉTOLE

CIDES 47-23-84-21.

boutiques

Ventes

Locations

# Le Monde

### **IMMOBILIÈRE** SÉLECTION

locations

non meublées

appartements ventes

3º arrdt

BEL IMMEUBLE GRAND STUDIO POUTRES REFAITES PRIX INTÉRESSANT 45-04-23-15.

5° arrdt RUE CLAUDE-BERNARO Imm. pierra da teille rénové. escene. 4° 61. Beic. 4° P., 2 beins pors. Px intéres. - 48-04-24-30.

(95- Val-d'Oise) SANNOIS 95 PROX. APPT 4 P. DUPLEX

80 m² + t4 m² terrasse, 2 w-c, s.d.b., nbx rangements. Frais notaire réduits (3 %L 800 000 F

Province

Part. vol. 2 p. cula., s. belns, tr. conf. 55 m² ben placé. Px 400 000 F. Tél. su 48-47-59-26, à part. de 19 h 30.

appartements achats

**EMBASSY SERVICE** Roch, pour CLIENTS ÉTRANGERS, APPARTS DE HAUT DE GAMME-PARIS - RÉSIDENTIEL

(1) 45-62-16-40 Rech. URGENT 100 h 120 m² PARIS. Préfère 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 12-, 9-, Palement compt. 48-73-48-07.

locations meublees

Paris **RÉSIDENCE CITY** 

demandes

URGENT rech. pour dingements érrangers d'importants groupes englo-sexone LUXUEUX APPARTEMENTS MEUBLES DURÉE 1 A 2 ANS. LOYERS GARANTIS. TEL : (1) 45-27-12-19

terrains SEIGNOSSE

demandes

Colleboretrice du journel, rech. STUDIO sur Paris, 14°, 15° err. Boulogne/lasy-les-Moulinesux ou Montrouge. Loyer 2 700 F, charge compr. maximum. Tél. heures buresu 12 h/13 h - 17 h 30′, 18 h 30 au 46-62-72-66. EMBASSY SERVICE

B, IV. de Mussine, 75008 Pars, repherche APPARTEMENTS DE GRANDE CLASSE VOIÉS OU MEUBLÉS HOTELS PARTIC. PARIS et VILLAS PARIS-OUEST Tél.: (1) 45-62-30-00

DRIGENT
Part, cherche
à louer
dans Parie.
CHAMBRE AVEC DOUCHE
Imaubide ou ron)
Loyer: saw, 1 500 F cc
Tel.: 43-38-78-14 inép.i.

Région parisienne URGENT, couple rech. F2/F3 avec balcon, park, si possible sur Mentrouge, Venves, Melecif. Lover environ 3 500 F à 4 000 F 34 18-49-74 ap. 20h.

Beaux terrains boleds d'env.
1000 m², à 5 młn. du golf
15 trous. at 4 km de
1 ocásn. A partir de
218 000 F hors takes.
Tél.: (16) 58-43-31-26.

individuelles A 130 km Pairs: orée torét Orieans, 18 km Sutiy-s- Loire, chasse, pâche, mason 140 m² sur 2 rivestus, tt confort, garege, caffer, poutres ap., cheminée, sur 3 800 m², Px 850 000 F. Tél.: 38-87-70-81

particuliers

VINCENNES. Bols. châtosu. HOTEL PART. S/3 nivesus. GD LIV. 4 CHBRES. 4 bains Terrasac. Garage 8 500 000 F. 45-04-24-30.

12 km porte de Bercy. Proxi-mité goif, commerces, écoles. Part. vend maison (1867) sur terrain 300 m². Séjour esthédrale evec che-mindo. 3 chembres, 2 salles de bains, grande cuisine équipée. garage, terrasse. 1 450 MF. Tél.: 45-76-21-78 jap. 19 hl.

villas

MAROLLES-EN-BRIE VAL-DE-MARNIE
VA

10° BD ST-MARTIN Bour. Te commerces mura et fonds. Prot ; 1 050 000 F. G.LT. - 47-66-06-36. ANTILLES SAINT-MARTIN dreseing; parage 2 voltures, terrasse 200 m², quartier résident, proche commandes, écoles, lycée, équip, sportifs, golf, terrais, centre équiecres. Prix: 1 600 000 F eprès 18 h: 45-98-12-78, MARIGOT

Murs libres.

Bout 50 m² d'engle
reliscement exceptic
Tél.: 42-49-55-00
M.-P. ABOUKRAT.

لمامدًا من المذمل

IVCES!! nent matics

TOTAL TO e April 10 kg - 漢句 1 () - () Park to the same of ACTUAL VALUE The state of the s A Average

-

1844 · · · **新** 经3.1-15-1 1

老七

1.50 **翻 特心**: 奎 ティー **劉文志** 79915 A 2 6

112 The Real Property of MAATILIS ...

-

Act of the second

**ROJE**IS 47.86 25 Section 40 **3**0.0 4. 400

1 1 mm

# Comment les économistes pensent-ils l'argent?

Pour la troisième année consécutive, le Forum le Monde le Mans a réuni, du 28 au 30 octobre, des chercheurs de disciplines variées (le Monde du 20 septembre). Face à un public nombreux, trente spécialistes se sont demandé : a Comment panser l'argent ? ». Une problématique qui s'est révélée riche en pistes de réflexion pour les historiens, les juristes et les philosophes. Mais les propos conjugués de nombreux économistes ont dominé les discours échangés dans la salle du palais des concrès et de la culture.

### LE MANS

de notre envoyé spécial

a Beoucoup d'espèces disporois-sent, notamment les espèces son-nantes et trébuchantes. « Ces propos de notre chroniqueur Roger-Pol Droit, prononcés en ouverture de la deuxième journée du Forum consacrée aux perplexi-tés d'aujourd'bui, s'adressaient à tous, mais sans doute d'abord aux économistes. Car si le concept de l'argent renvoie à des notions fugitives, souvent contradictoires el toujours restrictives, si l'argent est à bien des égards ce « support de toutes les sacralisations, de toutes les diabolisations», pour reprendre les termes de M. Marc Guillaume, professeur à l'université Paris-l'X-Daupbine, alors il nous reste sa « face soronte et technique »: la monnaie. Eo somme, si la ootion 'argeot relève bien souvent de l'imaginaire et du fantasme, la monnaie n'est-elle pas, en revanche, un concept rigoureuse-ment maîtrisé par les écono-mistes? M. Guillaume l'a d'ailleurs rappele : « Les économistes s'intéressent à lo monnale, oux champs economiques, mais pas à

### L'aspect immatériel de la dépense

Comment penser l'argent? Il suffirait donc de penser l'objet technique qu'est la monnaie, cet a aspect utilitaire » de l'argent, pour citer encore M. Guillaume. Mais si la notion est ainsi clari-liée, sa réalité en devient-elle pour autant mieux définie? Ses mécanismes plus súrement maîtrisés? Car si l'essentiel de la circulation monétaire au début du siècle en France était constitué de pièces et de monnaie fiduciaire, a rappelé M. Christian de Boissieu, profes-seur à l'Institut d'études politiques de Paris, il s'agit aujourd'hui d'« un pourcentage foible de la masse monétoire». A l'beure du règne de l'informatique et de la télématique, l'évolution des techniques nous a ainsi conduits de la monnaie-marchandise au « comptabilisme universel du jeu des écriouts de la leu des ecri-tures, puis à la monnaie électroni-que ». Une tendance générale à la « dématérialisation » des supports monétaires, par laquelle, a-t-il ajouté, « la plume du comptable est remplacée par les touches du traitement informatique v.

Face à cette profonde «déréalirace à cette protonne «vercan-saion » technologique de le mon-naie, penser l'argent consiste alors à réliéchir aux conséquences du télépaiement et de la monétique. En somme, et plus largement, en quoi l'électronisation généralisée des flux monétaires bouleverse-telle notre rapport à l'argent? Les cartes de crédit a produisent de l'espace et du temps », a notamment indiqué M. de Boissieu, évoquant la plus grande liberté de réglement dans l'espace (voyage) et dans le temps (paiement différé). Un rapport par ailleurs moins "douloureux e, car il donne un aspect immatériel à la dépenset opère, selon M. Guillaume, une véritable «stérilisation de lo violence liée à l'argent».

A l'évidence, ees importantes mutations des techniques monétaires eccentuent l'abstraction de la notion d'argent. Mais la pratique de cette « monnaie évanoule » n'offre-t-elle pas, en revanche, les garanties d'une maîtrise plus rigoureuse? Les mécanismes financiers, notamment, ane permettentils pos d'echopper oux incertitudes?». Interrogation formulée par M. Henri Bourguinat, profes-seur d'économie à l'université Bordeaux-l, et dont la réponse s'est voulue perplexe. Son constat? Penser l'argent des marchés financiers entraine la prise de conscience d'« un risque de découplage ». La sphère de la finance présente une facheuse tendance à « se couper de l'économie réelle, alors qu'elle devroit être à son service », a-t-il expliqué. Les a bulles spéculatives», la baisse de l'investissement productif au profit des ements boursiers, sont autant de signes d'une « arborescence des économies financières » établie en système, moins maitrisable, selon lui, et qui favorise la « décon-

Irréalité de la monnaie, autonomie perverse de la sphère finan-cière, la question « comment penser l'argent? « a tout natureller suscité des interrogations sur l'ave-nir. Car l'argent n'est-il pas, en deroière analyse, cc qui préside aux grands équilibres écocomiques de notre époque ? Banalité sans doute, mais qui méritait d'être actualisée à la lumière des pro-blèmes spécifiques de l'heure. Por-tant, cette fois, sur les enjeux d'une maîtrise de l'ordre économi-que mondial, la réflexion prospective sur «l'argent demain», menée par Jacques Lesourne, directeur du Monde, s'est développée autour de trois notions : la monnaie, le revenu, le patrimoine, présentés comme trois « correspondants » de l'argent. Problème de monoaie d'abord, avec, entre autres difficultés, celle du contrôle de la masse monétaire par les gouvernements. D'où la «construction de politiques de régulation macro-économique », plus nécessaire que jamais, et notamment à l'égard des risques d'inflation qui menacent les éco-nomies de l'Est. Problème de revenu ensuite, car si la mondiali-sation accélérée de l'économie accentue «la dichotomie entre le niveau de vie et la qualité de la vie », elle s'accompagne d'une nette lendance à « la dispersion plus grande des revenus primaires», conséquence du dévelop-pement d'un véritable marché mondial du travail.

Problème de patrimoine, eofin, dont la valeur est « lièe à des ser-vices futurs », et qui, à ce titre, peut parfois s'effondrer. C'est le cas notamment des « cathèdrales sidérurgiques de l'Est (...), qui sont desenues brusquement sans valeur des l'instant que l'on va vers d'au-tres systèmes de prix ». L'enalyse de ces «futurs concevables» a sans doute soulevé plus d'interrogations qu'elle n'a fouroi de réponses définilives. A l'image des réflexions, nombreuses également, menées par les philosophes, les juristes et les bistoriens. Et c'est par la diversité des voies explorées que ce Forum e su donner une dimension nou-velle et actuelle à ce vieux pro-blème.

OLIVIER PIOT

# Participations croisées dans le courtage

# Alliance entre le courtier français SIACI et le britannique Jardine Insurance Brokers

d'assurances pour le commerce et l'industrie (SIACI), septième cour-tier français en importance, spécia-lisé dans le risque des entreprises, vient de signer avec JIB (Jardine Insurance Brokers), huitième cour-tier mondial et filiale de courtage du britannique Jardine Matheson. un accord d'échanges de participations. An terme de cet accord, le courtier français détiendra 7,13 % de la filiala du conglomérat, tandis que celui-ci sera actionnaire à 27 % du courtier français.

Selon M. Claude Chouraqui, président de le SIACI, cet échange de participations va permettre à ce groupe de bénéficier de la forte implantation de Jardine dans les pays du Sud-Est asiatique, alors que la SIACI n'était présente jus-

La Société intercontinentale qu'à présent que dans onze pays : en Europe (Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Espagne), aux Etats-Unis (seul courtier français implanté), en Afrique de l'Ouest (Cameroun, Côte-d'Ivoire, Gabon, Sénégal), à la Réunion et à Madagascar.

Cette alliance intervient au moment où Jardine Metheson introduit 30.2 % de JIB à la Bourse de Londres. JIB a réalisé, pour le premier semestre de 1991, un chiffre d'affaires de 83,8 millions de livres (838 millions de francs). Sur la même période, le courtier français a réalisé un chiffre d'affaires consolide de 93 millions de francs.

### BILAN HEBDOMADAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE

Principeux postes sujets à variation (en milions de francs)

24 octobre 1991 Disponibilités à vue à l'étranger.... 133 272 56 823 Avances au Fonds de stabilisation des changes Or et autres actés de réserve à recevoir du Fonds européen de coopération monétaire .... Concours au Trésor public... Tieres d'Etat fhons et obligations) 46 466 Autres titres des marchés monétaire et obligataire... 77 043 Effets prives... 42 829 Effets en cours de recouvrement...

Bilets en circulation. Comptes courants des établisses ments astraints à la constitution de réserves .... Compte courant du Trésor public. 50 988 8 708 bilisation des changes - Contrepartie des allocations de droits de rages spéciaux...

196 074 avoirs publics an or..... TAUX DES OPÉRATIONS Teux de la demière opération sur appel d'ottres Tanx des pensions de 5 à 8.75

East à livrer au Fonds européen

Réserva de léévalustion des

de coppération montraire

9.75 % 12 % TOKYO, 4 novembre

La Bourse et les marchés des changes étalent fermés lundi 4 novembre en raison de la fête

Clos

des maisons de courtage All Japon Affectées per le tassement de l'éctivité baurslère, les grendes malsons de titres japonelees ont enregistré en moyenne une churs de plus de 60 % de leurs bénéfices semestreles, et parfois des paries. Au terme des six mois terminés le 30 septembre, correspondant à le période des scandeles et dévodant leurs pratiques déloyales traitements de faveur, relations avec le pègre...) qui ent coûté leur plece à nombre de leurs difiguems, Nomure et Daiwa ont vu leurs profits nets fondre de 67 %. Nikko de 94 % et Yamaichi, la quetrième grende, accuser se première perte depuis 1964. Les dix aures meisone de titres nippones de teille plue mo deste sont toutes dans le rouge à l'exception de Kokusai.

Toutes invoquent à churde de volumes de Tokyo 136 % en moyenne) qui a laminé leurs commissions de courtage slors que leurs frais fixes très élevés restent les témoins de leurs années euphoriques de forte troissance. au Japon

# FAITS ET RÉSULTATS

a Wagons-lits: OPA confirmée. –
La commission bancaire et boursière beige a donné son accord
pour l'OPA lancée par le groupe
hâtelier Accor sur la Compagnie
internationale des wagons-lits
(CIWLT). Le bénéfice net (part du
groupe) de celle-ci a atteint 687
millions de francs belges (environ
106 millions de francs) au premier
semestre 1991 (+ 22 % par rapport
à la période correspondante de
1990) grâce à la cession d'Eurest
France (restauration collective) et
d'une option d'achat aur un
immeuble à Levallois (Hauts-deScine). Le résultat courant caregistre une perte de 136 millions de
francs belges (22,4 millions de
francs), au lieu d'un gain de
933 millions de francs belges au
premier semestre 1990, perte due
aux effets de la crise du Golfe sur
le touristre. l'bétellenc et, dans
une moindre mesure, la location
de voitures. Néanmoins, le bénéfice act devrait atteindre 2 milliards de francs belges en fin d'aunée grâce à un redressement do
lourisme et des locations de voitures.

U Paratios au «Journal officiel» du décret autorisant la participation de Nee dans Ball. — La prise de participation de 4,7 % do constructeur informatique japonais Nee dans la Compagaie des machines Bull, maison mère du groupe français Bull, a été autorisée par un décret du ministère de l'économie et des finances paru au Journal officiel du le novembre. L'émission réservée à la société Nee de 6 344 658 actions de la Compagnie des machines Bull au pris de souscription de 48 F par action est autorisée par un décret du jeudi 31 octobre. Lors d'une assemblée générale réunie mercredi 30 octobre, les actionnaires du groupe publie avaient entériné la prise de participation japonaise dans la maison mêre de Bult qui, par cette opération, récupère les 15 % que Nee détenait dans la litiale américaine Bult HN.

Après trois jours chômés en raison da la fête de la Toussaint, raison da la fêre de la Tousasinr, la Bourse de Paris a repris son activité sena entrain. Jeudi 31 octobre, elle aveit fermé ses portes avec un indica CAC 40 en baisse de 0.20 %. Quetre jours plus tard, kurdi 4 novembre, elle e persisté dans sa morosité.

PARIS, 4 novembre

Poursuite du tassement

D'entrés de jeu, l'indics CAC 40 perdeit 0,11 %. Au fil des heures, l'écert se creusait pour atteindre 0,67 % soil 1 844,32 points en début d'après-midi avent l'ouverture de Well Street. L'explication de ce tassement vient une fols encore de la airustion économique incer-teine sux Etets-Unis,

Outre-Atlentique, la batterie d'indicateurs économiques publiés dernièrement prouvent que ce pays est bin de vivre la reprise tent ettendue. Le perspectiva d'une nouvelle détente des taux d'imérêt aux Etats-Unis, ardemo injuret aux curre-trais, aroan-ment souhaitée notamment par le président Bush pour doper une économia américaine des plus languissantes, devrait susciter de nouveaux aspoirs de diminution du loyer de l'argent an France. Mais cette hypothèse de balase du crédit nuit au dollar qui sccentue son repli sur l'ensemble

De plus, il stimule un transfert de capitaux des Etats-Unis vers l'Aliemagne et conforte le mark vie-à-vie de loutes les eutres monnneies et donc vis-à-vis du franc. Ce mouvement met en difficulté la devise française et perti-cipe, à une tension des taux à court terms en Frence [9 %); Parmi les titres en heimes, on relevalt le certificat d'investissament BNP, les Skis Rossignol et Totel (+ 3 %) en raison de la hausse des cours du pétrole. En belace figuralent Cep Gemini Soged et Dessault Aviation.

### SEOUL

### Implantation prochaine de quatre maisons de titres étrangères

Quatre maisons de titres étran-gères vont ouvrir des fitteles à Sécul dans les mois prochains sociétés nan coréennes actives sur le Bourse de Séoul. L'angleis Baring Securitée et la société de Bourse de Hongkong Jardine Reming devraient démerrar leure opération à le fin du mais ou le mais prachein, tandle que les américeine Cilicory Scringeour Vickers et Memil Lynch ouvrirons des fillales respectivement en décembre et au début de l'année décembre et au début de l'année prochaine.

prochains.
Jardine, Baring et Memil Lynch doivent apporter un cepital de 10 milliards de wons (75.4 millions de france) et Citicorp Scrimpeour doit investir un capital de 120 milliards de wons (150 milliards de wons (150 millions de france). Les quetre sociétés ont reçu des lettres d'invitation du gouvernent sud-coréen les mars, en prévision de l'ouverture du marché boursier eux investisseurs étransers le 7- lantaire. ture du marché boursier eux investisseurs étrangers le 1= jan-ivier prachein. Trente at une sociétés de Bourse locales opèrent en Corée du Sud et dix sociétés étrangères disposent de bureaux de llaison. La législation idu marché autorise l'invesdssement étranger à hauteur de 10 % [du ceptal d'une firms locale et .3 % pour un investisseur étranger individuel.

o Le Banco de la Nacion Argentina terme vingt succursales. — Le Banco de la Nacion Argentina, principale iostitution financière publique de l'Argentine, a annoncé vendredi le novembre la ferme-ilure de 20 succursales sur les 503 qu'elle possède dans le pays. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemcotal de restructuration du système bancaire public, qui prévoit la suppression de dix mille emplois dans le secteur.

carte pande, du prevot la sup-pression de dix mille emplois dans le sexteur.

O GAN: stabilité du béaéfice set semestriel. - La compagnie publi-que d'assurances Groupe des assu-rances nationales (GAN) affiche uo résultat oet consolidé de 962 millions de francs pour le pre-mier aemestre 1991, quasiment stable par repport à la même période de 1990 (947 millions). Le chiffre d'affaires semestriel de l'as-surance atteint 19,5 milliards de francs, en progression de 17,9 % (à périmètre constant), ceiui de la banque (essectiellement evec le groupe CIC) ot de la fioaace 8,2 millions de n'hausse de 6 %. L'ossurance contribue pour 712 millions au résultat net conso-8,2 milliards en hausse de 0 % L'ossurance contribue pour 712 millions au résultat net consolidé (contre 386 millions à lio juin 1990), la banque-finaoce pour 250 millions. Conformément à ce qui était prévu, l'Etat fait apport au GAN, pour 2,3 milliards de francs, de 24 % de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne (évaluée à 9,7 milliards de francs). Cet apport, qui portera la participation du GAN à 80,06 % (contre 56 % actuellement), sera rémandré par une augment, sera rémandre par une augment, sera rémandre par une augment, sera rémandre de francs), réservée à l'Etat, qui détiendra ainsi 19,44 % du GAN (contre 77,69 % octuellement). Par nilleurs, le GAN a décidé de souscrire en décembre à une augmentation de capital du CIC de 1 milliard de francs. L'actionnarist du CIC se répartira alors entre le GAN pour \$1,92 %, l'Etat pour 7,3 %, 5 tez pour 3,31 % et le public (via des certificats d'iovestissements) pour 7,47 %.

# **PARIS**

| Second marché      |                |                  |                      |                |                 |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| VALEURS            | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS              | Cours<br>préc. | Dernie<br>cours |  |  |  |  |
| Alcazet Citales    | 3819           | 3811             | Immob. Rösstäre      | 820            | 820             |  |  |  |  |
| Amount Associes    | 290            | 285              | Intern Computer      | 156 50         | - 196 50        |  |  |  |  |
| BAC                | 130            | 135 d            | 1P.B.M               | . 70           | 70              |  |  |  |  |
| Braze Vernes       | 815            | 818              | Loca investis        | 235            | 237             |  |  |  |  |
| Borron (Ly)        | 328            | 325              | Locumic              | 70 20          | 70 40           |  |  |  |  |
| Boisset (Lyon)     | 237            | 237              | Metra Corner         | 98             | 95.20           |  |  |  |  |
| CAL-dofr. (CCI.)   | B71            | 258              | Molex                | 154            |                 |  |  |  |  |
| Caherson           | 400            | 403              | Publifipecchi        | 372            | 372             |  |  |  |  |
| Cardf              | 695            | 695              | · Razal              | 482            |                 |  |  |  |  |
| CEGEP              | 142            |                  | Renne-Alp.Ecu (Ly.). | 319            | 319             |  |  |  |  |
| CFPL               | 280            | 290              | SHM                  | 171            | 171             |  |  |  |  |
| CNIM               | 935            | 937              | Select Imest (Ly)    | 101            |                 |  |  |  |  |
| Codetour           | 289            |                  | Seribo               | 379 20         | 382             |  |  |  |  |
| Conforage          | 770            |                  | S.M.T. Goopi         | 130            |                 |  |  |  |  |
| Creeks             | 170 50         | 171 20           | Sopra                | 270            |                 |  |  |  |  |
| Dauphin            | 381            | 380              | TF:1                 | 346 50         | 346 80          |  |  |  |  |
| Delmas             | 1225 -         | 1220.            | Thermedor H. (Ly)    | -295           | 297             |  |  |  |  |
| Democky Worms Co   | 348            | 337,60           | Unilog               | 223            | 219 90          |  |  |  |  |
| Devantey           | 960            | 875              | Viet of Co           | 88 50          |                 |  |  |  |  |
| Devile             | 200 -          | 263              | Y, St-Laureer Groupe | 841            | B48             |  |  |  |  |
| Dolisos            | 136 10         | 139              |                      |                |                 |  |  |  |  |
| Editions Balland   | . 240          | 236              |                      |                |                 |  |  |  |  |
| Europ. Propulsion  | 254            | . 24B 50 -       | _                    |                |                 |  |  |  |  |
| Finecor            | 133            | 132              |                      |                |                 |  |  |  |  |
| Frankoperis        | 117            | 116              |                      |                |                 |  |  |  |  |
| GFF (group.fon.f.) | 137 80         | 134 90           | LA BOURSE            | SUR N          | INITEL          |  |  |  |  |
| Grand Livra        | 434            | 439              |                      |                |                 |  |  |  |  |
| Gravograph         | 190            | 190              | 36-1                 | IAI            | 4               |  |  |  |  |
| Groupe Originy     | 930            |                  | -500 m E             | 3              | IONDE           |  |  |  |  |
| Guinnai            | 958            |                  |                      | - LE           | NAME OF         |  |  |  |  |
| icc                | 232 90         | 229 90           |                      | 7 .            |                 |  |  |  |  |
| Idanova            | 120            | 122              |                      |                |                 |  |  |  |  |
|                    |                |                  |                      |                |                 |  |  |  |  |

### MATIF Noticinnel 10 %. - Catation en pourcentage du 31 octobre 1991

|                   | MOMORE OF        | e contrats : 4. | 3.736            |                  |  |  |  |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| COURS             |                  | ÉCHÉ            | ANCES            |                  |  |  |  |
| -                 | Dec. 91          | Ma              | rs 92            | Juin 92          |  |  |  |
| Pricident         | 107.12<br>107.20 |                 | 7.16<br>7.22     | 207,46<br>107,50 |  |  |  |
|                   | Options          | s sur notionn   | el .             |                  |  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE   | OPTIONS          | D'ACHAT         | OPTIONS DE VENTE |                  |  |  |  |
| i din D Didicical | Déc. 91          | . Mars 92       | Déc. 9t          | Mars 92          |  |  |  |
| 107               | 0,51             | 1,07            | 0.37             | 1,00             |  |  |  |
| Volume : 10 641   |                  | A TER           | IME              | -                |  |  |  |

| COURS.            | Octobre           | , Octobre Novembre I |                   |  |  |  |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|
| Detaier Précédent | 1 852.58<br>1 862 | 1 869,50<br>1 876,50 | 1 884.50<br>1 886 |  |  |  |
| CHAN              |                   | BOU                  | RSES              |  |  |  |

# Dollar : 5,6045 F 4

Les mauvaises statietiques du marché du travail en octobre et l'attente de la réduction du taux d'escompte aox Etats-Unis out d'escompte aox Etats-Unis ont accentué la chute du dollar, fundi 4 novembre, sur le marché des changes européen. A Paris, le billet vert cotait en net repli à 3,6045 F an fixing contre 5,7195 F à la cotation officielle du 3 t octobre (le marché français étaut fermé vendredi le novembre).

FRANCFORT 1" novembre 4 novembre Dollar (en DM) \_\_\_ L6685 L6375 TOKYO - 1= novembre 4 sovembre. Dollar (en yens). 138.74 Clos MARCHÉ MONÉTAIRE (effers privés)
Paris (4 novembre) ... 8 15/16 - 9 1/16%
New York (1\* sovembre) ... 5 %

|     | _ 30 octobre 31 octobre                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|
| . ! | Valcurs françaises _ 120,80 120,60                         |
|     | Valeurs estangenes 117,10 116,40                           |
| ,   | (SBF, base 100 : 31-12-81)                                 |
|     | Indice général CAC 493,71 494,72                           |
|     | (SBF, base 1000 : 31-12-87)                                |
|     | Indice CAC 40 1861.80 1 856,67                             |
|     | NEW YORK (Indice Dow Jones) 31 octobre   nov.              |
| ۱   | Industrielles 3 069,10 3 056,35                            |
|     | LONDRES findice a Financial Times v) 31 octobre 1º nov.    |
| εj  | 100 valeurs 2 566 2 549,50<br>30 valeurs 1 962,30 1 952,70 |
| ١   | 30 valeurs 1 962,30 1 952,70                               |
| . 1 | Mines d'or 164.40 161.20                                   |
| ٠į  | Fonds d'Etat 86.92 86.56                                   |

FRANCFORT

TOKYO -

\_\_ 1 582,06 t 573,55

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90)

| LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES |                                                           |                                                           |                                               |                                    |                                                 |                                              |                                                  |                                 |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
|                                     | COURS                                                     | NI JOUR                                                   | UN                                            | 260a6                              | DEU                                             | X SIOIS                                      | SIX MOSS                                         |                                 |  |  |
|                                     | + bas :                                                   | + funt                                                    | Rep.+                                         | on dist                            | Rep.+                                           | ou dép                                       | Rep. +                                           | on dip                          |  |  |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yen (100)        | 5,9250<br>5,9237<br>4,3369                                | 5,6270<br>5,0277<br>4,3418                                | + 188<br>+ 44<br>+ t01                        |                                    | + 370<br>+ 110<br>+ 215                         | + 390<br>+ 137<br>+ 234                      | + 1150<br>+ 452<br>+ 710                         | + 12t0<br>+ 523<br>+ 763        |  |  |
| DM Floria FB (100) FS (1 000)       | 3,4170<br>3,0315<br>16,5830<br>3,8828<br>4,5547<br>9,9338 | 3,4192<br>3,0334<br>16,5940<br>3,8855<br>4,5581<br>9,9429 | - 10<br>- 10<br>- 60<br>+ 33<br>- 74<br>- 114 | + 6<br>- t<br>+ 45<br>- 55<br>- 85 | - 24<br>- 16<br>- 130<br>+ 54<br>- 162<br>- 207 | - 2<br>- 1<br>- 20<br>+ 76<br>- 135<br>- 161 | - 52<br>- 41<br>- 270<br>+ 175<br>- 428<br>- 455 | + 40<br>+ 228<br>- 357<br>- 322 |  |  |

# TAUX DES EUROMONNAIES

| SEU       | . 5   |     | 5 V8  | 515/16  | 5 1/16   | 5-1/8  | 5    | 2/4  | . 5 .   | 5 1   |
|-----------|-------|-----|-------|---------|----------|--------|------|------|---------|-------|
| Yes       | 6 3/1 |     | 6 7/1 |         | - 6 3/8  | 6 2/8  | 6    | 3/8  | 5 L5/16 | 6 1   |
| D.M       | 8 7/  |     | 9     | 9, 1/16 | 9 3/16   | 9 5/16 | ,    | 7/16 |         | 9 L   |
| Horia     | 9 V   | 6   | 9 3/1 | 9 3/16  | 9 5/16   | .9 1/4 | 9    | 3/2  | 9.3/8   | 9 1/  |
| FB (100)  | -     | 6 . |       | 9 3/16  | - 7 7/16 | 9.3/8  | . ,  | 58   | 9 7/16  | 9 11/ |
| 5         | 7 14  |     | 7 1/2 | 7 13/16 | 7.15/16  | 8 3/16 | 8    | 5/16 | 8 3/16  | 8 5   |
| . 11 9003 | 16 5/ |     | 6 7/8 | 10 3/4  | -11 1/8  | 18 7/8 | · 1Ĭ | 1/4  | 11      | 11 3  |
| f         | 10 7/ | 6   | 0 9/1 | 10 7/16 | 10 9/16  | 10 1/2 | 18   | 3/4  | 10 1/4  | 10 3  |
| Franc     | 8 15/ |     | 9 VI  |         | 9 L/16   | 9 1/16 | •    | 3/16 |         | 9 5   |



# MARCHÉS FINANCIERS

| BOURSE                                           | <b>DU 4</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOVEMBI                                                                                                                                                                                                                                                     | RE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cou                                     | rs relevés à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 h 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compan-<br>sation VALEURS Cours Premier<br>cours | COURS +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Rè                           | glement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uel       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pen VALEURS Com                         | es Provier Di<br>éd. cours c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | genius %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 800 RALP. T.P                                    | 1046   -0   10   270   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066   1066 | Concept S.A. 128 124 70 270 7078 Paris Pide.] 270 70 271 1015 1016 70 271 70 271 271 270 70 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 | 1                            | VALEURS   Cours   priories   Lagsis Industries   470   Locinius   470   Martin   | 778 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 2 12    | 335   225   485   60   776   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   | 280 - 257   140   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183 | 5                                       | 197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197  | 187 40   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3 10   -3   |
| 1100 [Comprisson                                 | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | iélection)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i sci   and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SICA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 31/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALEURS % % du coupon                            | VALEURS Cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             | Cours Dernier<br>préc. cours |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eura Dermier<br>éc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | incl. net V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALEURS Emission<br>Frais Incl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | RS Frais inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Characterist   123 40   380                      | COURS DES B 4/11 achet v 5 604 5 550 30 36 6 993 341 920 330 35 34 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | So                                                                                                                                                                                                                                                          | 580                          | Altan New Stoo. Altan Altanisaria. Altanisaria. Altanisaria. Américan Brands. Arbel. Asturnona Mines. Berco Populer Espa. Brigoments in. Comparations in. Comparations in. Comparations. De Beers (port.). Doe Ossaical. Fist. GEL (Brax Lamb ). Genter. Giana Holdinge Lat. Goodyer The. Grace and Co (WR). Hoursywal In. Johnnessing. Koninkija Palchoel. Kubota. Latonia. Middand Bank. Noranda Mines. Oliveti priv. Pilar Inc. Prociar Gartile. Roch. Robeco. Robeco. Sejoen. Sers Group. SEF Aktiebologet. Transeco In. Trany Ind. Valle Rosteyna. 3 Wegers Liss. West Rand Cons.  **HOTS-Co. Brass Hydro Energia. Calciphos. C 8 H Cogenbor. C 10cid. Formatian. Control Beards. Sers Group. SEF Aktiebologet. Transeco In. Trany Ind. Valle Rosteyna. 3 Wegers Liss. West Rand Cons.  **HOTS-Co. Brass Hydro Energia. Calciphos. C 9 H Cogenbor. C 10cid. Formatian. Congres. Dresot Assurances. Est Astangae. Estrop Soufies Ind. Garbot S.A. Groupe Ectension. Gry Degresse. Harbo Blog. Rostey. Rost | 625   695   695   1178 0   1178 0   1178 0   1135 70   1236 66 640   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10   139 10 | Agepargne | Second   S | 28 29   29   29   29   29   29   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6336 29+<br>63122 90+<br>960 11+<br>Ren | 10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   10,907   1 | 62198 58 10976 54 11278 27502 19 1090 57 127 78 27502 19 1090 57 1121 69 10607 06 124 59 10607 06 124 59 10607 06 124 59 10607 06 124 59 1060 70 1308 09 1321 54 1753 47 1556 90 1308 09 1321 54 1052 42 1052 42 1052 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 47 1053 |

### La Commission européenne rencontre des difficultés pour imposer la norme D2 Mac

C'est cette semaine que le conseil des ministres chargés des télécommunications de la Communauté économique européenne va se pencher sur le dossier de la télévision préparatoire à la haute définition. Le projet de directive européenne ant l'usage de la norme D2 Mac à tous les satellites de télévision au 1ª janvier 1992, adopté par Commission européenne cet été (le Monde du 26 juin) et défendu par M. Filippo Maria Pandolfi, son rice-président, rencontre toujours l'hostilité des diffuseurs allemands, britanniques, danois et surtout luxembourgeois. Quant oux industriels, notamment Philips et Thomson, ils estiment ne plus pouvoir progresser tant que les programmes de télévision par satellites n'utilise-

ront pas cette nouvelle norme. Si le directive reste dans les limbes, l'Europe sere devant un vide juridique: la directive impo-

### Le groupe Murdoch lance une émission obligataire

de 700 millions de dollars

News Corp., le groupe de presse dirigé par le magnat australien Rupert Murdoch, a annoncé son intention, à la fin de la semaine dernière, d'emprunter 700 millions de dollars (4 milliards de francs environ) er émettant des titres obligataires sur le marché interna-tional. Ces fonds seront affectés à des investissements et au refinancement de la dette du groupe. Il y a un an, le milliardaire avait entamé des négociations difficiles avec ses créanciers pour le rééche-lonnement d'une dette de 8 milliards de dollars. Au terme d'un accord avec les banques, le groupe Murdoch devait réduire sa dette des trois quarts. Pour ce faire, huit titres de presse écrite, sur les onze le plancher de 2 milliards de dollars de dette n'a pas été atteint. News Corp. demeure encore pro-priétaire aux Etats-Unis de la 20th Century Fox, de la Fox Broadcasting et de la maison d'édition Harper and Collins.

sant l'usage du D2 Mac aux seuls type TDF 1) expire le 31 décembre et le procédé de «simulcast» (dou-ble diffusion en PAL ou SECAM et D2 Mac) est loin de faire l'unanimité. M. Pandolfi, afin de lever les oppositions, a prévu un soutien financier de 700 millions de francs aux diffuseure et producteure d'images qui devrait couvrir les surcoûts du passage de programme en D2 Mac. Mais il y a urgence.

Le PDG de Cenal Plus, M. André Rousselet, qui a rencon-tré le vice-président de la Commiseion européenne la semaine der nière, a indiqué aux Echos du 4 novembre que « l'aide de Bruxelles qui voulait convaincre les diffuseurs – hostiles au moindre investissement et qui ne croient que modérément au D2 Mac - de s'éq per de cette norme en usant de la contrainte et de l'aide financière était « insatisfaisante » car s'apparentant à « la méthode du fouei et de la caroue ». M. Rousselet note pour sa part que « les émissions pourraient être financées par la Commission, qui assurerait notam-ment le paiement des transpondeurs et pourquoi pas davantage». Il incite aussi les «industriels et les diffuseurs à y mettre du leur» en s'inspirant des «réalités japonaises» comme la coopération financière sur la haute définition entre la télévision publi-que japonaise, la NHK, et l'indus-triel Sony.

D Le groupe Hersant négocierait le rachat de Liberté Dimanche -Le groupe Hersant, déjà bien implanté en Normandie (Paris Normandie, le Havre Libre, le Havre Presse...) négocierait le rachat de Liberté Dimanche, titre détenu depuis 1971 par le groupe Amaury. Cet hebdomadaire, qui diffuse 44 000 exemplaires en Seine-Maritime et emploie 22 sala-ries (dont une dizaine de journalistes), a un chiffre d'affaires de 20 millions de francs. Pour le groupe Amaury, recentré autour des deux poles que sont l'Équipe et le Parisien, le maintien de Liberte Dimanche dans son organigramme n'a plus grande valeur stratėgique.

# **MOTS CROISES**

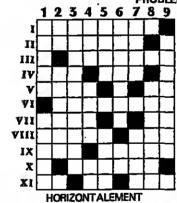

1. Ne s'intéressent pas du tout à ce qui est au dessous de la cein-ture. - II. C'est parfois un brouillon. - III. Sercer pour endormir. -IV. Circulent à l'étrenger. Pee vilaine. - V. Une ville à Tivoli. Pee ennoncé. - VI. Devient difficile quand il y a beaucoup d'incidents. - VII. Désigne les lieux quand il est petit. Certain est mal fichu. -VIII. Circulent à Rome. Pele, en Angleterre. - IX. Une partie de la couronne. Pour la grosse artillerie. - X. Peut assommer quand II est de plomb. - XI. Au septiàme degré. Règles. Souvant pendu eu bras des dames.

# VERTICALEMENT

 C'est une vraie patate quend elle est de Fontenay. Têtes d'af-fiches. – 2. Note. Tout est noir quand il n'y en a plus. – 3. N'éteient d'abord que des ragots. – 4. Qui n'a pes circulé. Coule dens une île. Dans l'elterna-tive. – 5. Sur la Bidassoe. Peuvent



PROBLÈME Nº 5643

être mis dans le bain. - 6. Source de chaleur. Pronom. - 7. Est parfola contagieux quend il devient fou. Un dieu un peu veche. -8. Ouand il est grand, on en jette. - 9. Relever des affaires.

Solution du problème nº 5642

Horizontalement I. Tergiveraations. - II. Orion. Bât. Roc. - III. Ure. Drapement. - IV. Ronde. Hérissons. - V. Insuleires. Bée. - VI. Se. Rire. Ost. Rue. - VII. Tenace. Asie. Et. - VIII. Ebate. Côte. Râ. - IX. Soulte. Bon. Muar. – X. Ovéas. Apnée. Sa. – XI. Priant. – XII. Epi. Sa. Sein. Fée. – XIII. Menteur. Ruait. – XIV. Eus. Enseigner. - XV. Sise.

Verticalement

1. Touristes. Temps. - 2. Erronée. Oô. Pé. - 3. Riens. Neu-- 4. Go. Durable. Tue. -5. Indélicatesses. - 6. Arêtes. Au. - 7. Ebahie. Reg. - 8. Råper. 8ers. Ne. - 9. Stéréoscopie. Se. 10. Missionnaire. - 11. Tràa. Têt. Ennuis. - 12. Ions. Ernet. Aga. -13. Octobre. Fins. - 14. Neutres. Étes. - 15. Sensée. Arène. Ré. **GUY BROUTY** 

# Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lesgurne, gérant directeur de la publication Bruno Frappat, directeur de la rédaction Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Rédacteure en chef : Jacques Amairic, Jean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de la rédaction)

Thomaa Ferenczi, Philippe Herremen, Jacques-François Slman

Daniel Vernet (directeur des relations internationales,

Anciens directeurs:

Hubert Beuve-Méry 11944-1989, Jacques Fauvet 11969-1982, André Laurens (1982-1989, André Fontaine (1985-1991)

REDACTION ET SIÈGE SOCIAL: 15. RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél: {1] 40-65-25-25 Télécapieur: 40-65-25-99

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BELVE-MERV 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tel: [1] 40-65-25-25
Telécopieur: 49-80-30-10

# CARNET DU Monde

Naissances Jacques OSTTER Brigitte OLIVIER

sont heureux d'annancer la naissance

Hannah BOUVIER.

le 23 octobre 1991, chez leurs enfants

- Guy et Ghislaine RAMBALDI-BREGE avec Georges, Pierre, Emm et Romain,

aat la joie de faire part de la naissance

Lucas

le 28 octobre 1991. 93, rue du Fsubourg-Saiat-Honoré, 75008 Paris

Décès

Xavier BARCAT

Dans l'espérance de la résurrec

nous a quittés le 28 octobre 1991 pour De la part de Odile Barcat,

Florian, Anouck, Fanny et Jaaathan, Jean et Odile Barcat,

Jacqueline Leclabart,

belle-mère, Evelyne et Jean-Pierre Eck, Laurence et André Vallet, Damienne et André Fos, Régis et Dominique Barcat nédicte et Bruno Houel, Thierry et Lactitia Barcat, Sylvaio et Mildrède Barcat, Denis et Maryvonne Leclabar. Vincent et Corinne Leclabart. Jerôme et Laurence Leclabart. ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-

Nous nous réuniroas tous autour de lui en la collégiale Notre-Damo de Mantes-la-Jolle, le lundi 4 novembre, à 14 h 30, pour prier ensemble dans la certitude de l'au-revoir.

Cet avis tient lieu de faire-part. 17, rue du Calonel-Mall, 78200 Mantes-la-Ville, Moulin de la Monteient,

78250 Mculan. 30, aveaue du Bois-de-la-Marche, 94420 Vaucresson.

- Grenable, Villeurbanne, Varces,

Marc, Mireille Bonnet, Marie-Françoise, Michel Tapinl, Bernard, Josette Bonnet, ses enfants,

Emmaauel, Claire Bonnet e leur fils,
Olivier, David, Julien Bonnet,
Cécile, Claire Tapini,
Véranique, Thierry et Béatrice

Bonnet, ses petits-enfants, Ses beaux-frères et belles-sœurs, Parents et amis, fant part du décès de

Mª Suzanne BONNET,

survenu dans sa quatre-vingt-ein-quième année, le 1º novembre 1991.

Ses funérailles religieuses auront lieu le mardi 5 novembre, à La Pierre (tsère), à 10 b 30. Fleurs naturelles uniquement.

lls rappellent à vaire souvenir son

Louis BONNET, anciea député de l'Isère.

décédé le 28 novembre 1975.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Le docteur PIERRE CERNÉA professeur honoraire à la faculté de médecine de l'Académic de chirurgie

officier de la Légion d'honne est décédé le 18 octobre 1991. Aux Gres, dans sa quatre-vingt-

M= Suzanne Cernéa-Sérot, 27320 Nonancourt.

~ Vannes. Paris. Gex. Guégon Rennes. Saiat-Molf.

M= Evariste Lefeuvre, Evariste, Suzanae, Yves, Joseph Michel, ses enfants.

Ses petits-enfaats, M= René Herbet, sa sœur, .Sa famille,

docteur Evariste LEFEUVRE

Ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

surveau le 2 navembre 1991, dans se quatre-vingt-quatrième année. Les obsèques seront célébrées en la

catbédrale de Vanaes, le mardi 5 novembre, à 9 h 30, 20, place de la République, 56000 Vannes.

M= Jacques Monneret Les familles Monneret et Boissier, ont la douleur de faire part du décès de

M, Jacques MONNERET.

La cérémonie religieuse eura lieu en La ceremonie rengiense eura neu en l'église du Centre, à Sainte-Foy-lès-Lyaa, le mereredi 6 novembre 1991, à 10 heures, sulvie de l'incinération dans l'intimité familiale.

Pas de ficurs, dons recuellis pour la recherche médicale.

~ Christiane Peskine

Marianne Rachline, Nathalie et Alan Rachline-Braslau et Fiona.

Sonla et Agnès, Alain et Ana Peskine, Vania, Alexis, Adrica et Anthony,

Mathilde et Gabrielle, Jacques et Brigitte Peskine Taire. Hélène et Anne Nicolas et Lynds Peskine, André et Lilla Peskine,

Les enfants et petits-enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants de Roger et Odeite
Marguery,
Jean-Pierre et Huguette Marguery ct four fils,

onl la douleur de faire part du décès de Boris PESKINE,

ancien déporté, médaillé de la Résistance, survenu le 3t netobre 1991, dans se

Les obsèques ont lieu le 4 povembre à 14 h 30, au eimetière da Manteaux (Loir-et-Cher).

131, rue de Vsugirard, 75015 Paris. Clos de Passel, Monteaux, 41150 Onzain.

~ Danuta Porembski. son épouse, Olivier,

son fils, son IIIS, Anna et Richard Czervinki, Sa famille, Ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

Janusz POREMBSKI,

survenu te jeudi 31 octabre 1991, à Paris.

Une cérémanie d'odicu aura lieu le mereredi 6 novembre, à I I heures, ea l'église polanaise, 263 bis, rue Saint-Hoaore, Paris-Is.

CARNET DU MONDE Renseignements : 40-65-29-94 Tarif: la ligne H.T.

Toutes rubriques ...... Abonnés et actionnaires ... 80 F Communicat. diverses ..... 95 F Thèses étudiants ...



- Naus avons la douleur de faire part du décès de

David SCHNEIDER, survena accidentellement le 30 octobr 1991, à l'âge de dix-buit ans.

Les absèques auroat liea le mardi

On se réunira à la porte principale du eimetière parisien de Bagneux, à

De la part de Lacien, Pouline et Emmanuel Des familtes Battegay, Loadner Madar, Rogozyk, Rosner, Zynszajn et

Ni fleurs ni couronn

86, rue Raspail, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire.

- M= Denise Schwartz, M. et M. Jacques Schwartz leurs enfants et petits-enfants, M- Claudine Lehman, es enfants et petits-enfan

M= Claire Schwartz, Catherine Schwartz Pascal Souriau Benjamin et Vincent, Olivier Schwartz et Isabelle Waternaux,

Les familles apparentées ont le chagrin de faire part de la mort

Louis-Roland SCHWARTZ, fondateur des jeux Msko.

survenne le 31 octobre 1991, à Paris. Les absèques elviles auront lieu le mercredi 6 novembre, à 10 h 30, au cimelière du Montparnasse, Paris-14

éunion porta principale. NI gerbes ni couront

75017 Paris. 3, rue de Sontay. 75116 Paris. 34, rue Saint-Placide, 75006 Paris. 44, avenue des Piliers 94210 La Varenne. 40 bis, rue de l'Est, 94100 Saint-Maur.

Avis de messe

Jean-Marie BENOIST.

6 navembre 1991, à 18 heures, en l'église Saint-Séverin (chapelle Man-sart). 1, rue des Prêtres-Saint-Séverin,

Services religieux

- Un service religieux à la mémoire

doctour Marc BOLGERT,

sera célèbré le 7 novembre 1991, à 18 heares, ea l'Églisé réformée de l'orataire du Louvre, 145, rue Saint-Honoré, Paris-te. **Anniversaires** 

- Le 5 novembre 1990, disparaissait Agnès de SCITIVAUX de GREISCHE.

Nous sonhaitons que ceux qui t'ont annue et aimée aient, en ce jour anniversaire, une pensée pour elle,

Communications diverses

Mardi 5 aovembre 1991, à 20 b 30, au Cérele amicat, 52, rue Reaé-Boulanger, Paris-10, Jean Kahn, président du CRIF, parlera du « CRIF. t l'actualité ».

- Tonte personne ayani une créance remontant à ayant le 30 avril 1975 sur la société Cnag Ty Vanco, qui étnit installée 134, rue Ven-Do à Saïgon (Victnam), est invitée à en aviser, d'ici ieu 31 décembre 1991, l'OFAC (Office of Fareign Assets Control), US Trea-sury Department-bureau de licence, 2221 ANX. Weshington DC 20220 avec cople 2 M B.W. Bodager, 205 N. Monroe St., Media, PA 19063 (USA), en joignant un bref justificatif.

> THESES Tarif Etudiants 50 F la ligne H.T.

7:. "

Inventeur d'une méthode de kinésithérapie

# Françoise Mézières est décédée

Françoise Mézieres, masseurfonésithérapeute, inventeur de la méthode de kinésithérapie qui porte son nom, est décédée le 17 octobre, à l'âge de quatrevingt-deux ans.

Née le t8 juin 1909 à Hanoï, Françoise Mézières a fait ses études de masseur-kinésithérapeute à Paris, à l'Ecole française d'orthopédie et de massage, où elle obtient son dipiôme en 1938. Elle y enscigne par la suite l'anatomie, la physiologie et la gymnastique médicale. En 1947, elle fait; sur une patiente atteinte de cyphose (dos rond), les observations qui ellaient donner naiesance à ea:

Selon ea théorie, les museles postérieurs (situés en arrière du plan de la colonne vertébrale) se plan de la colonne vertébrale) se comportent, sur le plan mécanique, « comme un seul muscle ». Ces muscles, à force d'être sollicités, « ne sont ni trop faibles ni trop longs, comme on le prétend, mais trop forts et trop courts ». Enfin, selon les observations de Françoise Mézières, toute tentative thérapentique lecolisée. Stongation en recoluste des lecolisées de le plant de le plant de lecolisées de le plant de lecolisées de le plant tique localisée, élongation ou raccoureissement, sur ce système musculaire provoque une compensation ailleurs, soit au niveau de la colonne vertebrale, soit au niveau des membres. En 1949, elle publie ses observationa dans un petit:

onvrage. Révolution en gymnasti-que orthopédique.

Elle abandonne l'enseignement classique et met au point sa méthode, qu'elle exposera, en 1967, au Centre homéopathique de France. Selon sa théorie, il ne s'agit plus de fortifier les muscles. mais au contraire d'assouplir l'en-semble de la musculature postérieure, par des séances d'étirement, pour lui restituer sa forme nor-male.

La méthode Mézières, qui s'est développée dans les années 70, a fait et continue de faire l'objet de controverses. « Cette methode, qui s est installée dans un climat particulièrement ésotérique et confiden-tiel, a pu sembler justifiée dans certains cas, comme l'aurait été une méthode traditionnelle, estime le docteur Jean-Yves Maigne, spé-cialiste de rééducation fonctionnelle (Hôtel-Dieu, Paris). En revanche, elle a été appliquée de manière quasi systématique à des personnes qui ne relevaient pas de ce type de kinésithérapie.»

Environ deux mille masseurskinésithérapeutes, en France, ont été formés à cette méthode, lors de séminaires, par son inventeur. Craignant le dévoiement de son enseignement, Françoise Mézières a publié, en 1984, un opuscule intitulé Originalité de la méthode Mėzières.



3 0 F

A MINISTRA

. . .

V ...

# MÉTÉOROLOGIE

The state of the s

SITUATION LE 4 NOVEMBRE A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 5 NOVEMBRE 1991

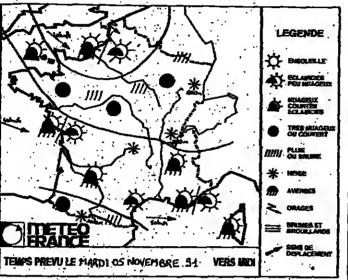

Mandi: muages et pluies. — Un nouveau passage pluvieux vraversera le Franca du Nord au Sud, il pieuvra das le lever du jour sur les régions situées au nord de la Loire et dans le Nord-Est. Puis les pluies gagneront, dans l'après-midi, le Poitou-Charenies. L'Auvergne, la région Hautes-Alpea, il neigera au-dessus de 500 mètres dans les Vosges et 800 mètres dans les Vosges et 800 mètres dans les Vosges et 800 mètres dans le Jurg et les Alpea.

Avant et après ces pluies continues, nuages, étainites, mais aussi averser se partegeront le cial. Sur la côte est de la Manche, des orages pourraient mêtre éclater.

Sur les côtes de l'Atlantique et de le

dessus de 1000 mètres. A l'inverse, de l'ambouchure du Rhône au Roussi-lon, le soleil se montrera un peu plus généreus. Mistral et tramontane souffleront fort.

Sur le Côte d'Azur et la Corse, le ciel sers très chargé et des averses se produiront. Le vent d'ouest souffiere fort entre la Corse et le continent.

Au lever du jour, les températures seront généralement comprises entra 3 degrés et 6 dagrés. Mais sous les mages au nord de la Loire, sinsi que sur les côtes, elles avoisinerent les 7 degrés à B degrés.

Sur les côtes de l'Atlantique et de le Manche, la vent de nord-ouest souf-liera à 60 kilomètres/fieure en rafales.

Sur les Pyranées, le ciel resters couvert toute la journée et il neigere au 16 degrés près de la Méditerranée.

PRÉVISIONS POUR LE 6 NOVEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre 1 3-11-1991 à 18 heures TU et le 4-11-1991 à 6 heures TU

| GROWOELE 19 IS P. IFLE 11 6 A. IEROGES 14 10 P. IEROGES 14 10 P. IEROGES 19 IS F. IEROGES 16 12 P. IEROGES 15 IS IS A. IEROGES 15 IS IS D. IEROGES 15 IS D. IEROGES 15 IS D. IEROGES 15 IS IS D. IEROGES 15 IS D. IEROGES  | RADCELONE 21 18 M BELGRADE 7 3 C BERLEM 14 9 C BEULTELLES 3 7 A LE CARR 16 15 D COPENHAGUE 10 7 C DAKAR 25 26 D DELH 30 14 B BJERBA 23 17 D GENERE 17 13 A | LUXEMBOURG 12 8 A MANRID 19 15 P MARRIAKECH 26 19 D MERICO — 19 T MILAN 8 7 C MONTREAL 11 3 D MOSCOUL - 1 - 6 D MARRIAGEM 19 8 C OSLO 10 6 A PALIADEMAI 22 16 D PECON 9 4 D RIODELANSED 21 18 P ROME 15 15 C SHIGAPOUR 32 24 C STOCKHOLAL 9 8 P SYDRKY 35 20 C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOR 15 15 16 N PARESMONTS 13 16 D PARESMONTS 13 16 D PARESMONTS 19 14 N RESERVED 12 7 D STREETING 17 15 A PARESMONNE 18 A PA | BJERBA 23. 17 D                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |

TU a temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 haures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi acce le support sceningue sortent de la Métévrologie nationale.)

# RADIO-TÉLÉVISION

**IMAGES** 

PIERRE GEORGES

# L'épreuve de Dieu

ICHEL PONIATOWSKI et Renaud n'ont rien en commun Service commun. Sauf une chose : il faut qu'il cesse, ce socialisme, celui de François Minterrrand comme celui de Tonton. que l'un détesta toujours et l'autra souhaita vivement.

Michel Poniatowski a écrit un livre pour la dire. Et il a appelé cela, avec le sens des nuances qui est le sien, la Catastrophe socialiste, Renaud a écrit une chanson pour le crier. Une chanson pas « déguau », une chanson qu'ils doivent trouver bonne « sa gonzesse, sa filla at luia, una chanson qui renvoie le « Tomon » chén à ses moutons, son chien

Michel Poniatowski et Renaud sont venus reconter tout cela sur la Cinq à Jean-Pierre Elkabbach. Et comme celui-ci n'est pae tout à fait tombé da la dernière pluie, il s'est permis de demander à Renaud s'il n'y avait pas là un peu d'opportunisme.

La demender à Michel Ponia-towski n'éleit pas vraiment nécesseire. L'ancien ministre da l'intériaur qui, an connaisseur, parle d'un gouvernement « taré par les affaires», a choisi d'être délibérément, sotalement et définitivement opportunista face au Front national. Il est pour l'al-liance, ou plutôt « pour les accorde de gaetion », ca qui revient au même. Et il l'est fer-

puisque, dire-t-il modestement, «la raison c'est moi» .

Cele a eu moins le mérite d'être clair. Et M. Michel Ponia-towski qui ne voit d'autre voie triomphale pour l'UPF qua dans l'addition « purement utilitaire » des pourcentages, n'est plus trecassé que par un point, un détail en somma. François Mittarrand a tarn et tant « diabolisé » le Front national que même une âme d'acier comme le prince s un demier scrupule. Il s'agirait de savoir si le parti aux cinq millions de suffrages eat bien un parti « démocrate et républicain » .

cation, l'épreuve de Dieu à M. Jean-Marie Le Pen : « Je propose de lui poser publiquament la question. Etes-vous raciste, M. Le Pen ? Etas-vous antisémite? Et d'écouter sa réponse publiquement ». Il est évident que le leadar du Front National va répondre « oui ». S'il répond.

Renaud, lui, nous fait un gros chagrin d'amour. C'éteit couru avec, on cite, cun effreux anar gauchista ». Déjà evac « sa » guerre du Golfe, le « Tonton » père l'avait « énarvé ». El puis la social-démocratie tontonaaqua l'a achevé. Alors Renaud, tout rouga, tout vert, rêve que « Tonton s'an va s.

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles :

> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; O Film à éviter ; » On peut voir ; » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

# Lundi 4 novembre

TF 1

20.45 Veriétés: Stars 90. Emission présentée par Michel Drucker. Spécial Jean Ferrat. Avec les Forbens, Marc Lavoine, Paulina Ester, Phil Barney, Véront-que Estelle, Guy Bedos, Guy Morm. 22,45 Magazine : Santé à la Une. Cancar : on en guérit.

0.20 Magazine : Va y avoir du sport. Automobile : le Grand Prix de formule 1 d'Australie : Voile : La Baule-Dakar. 1.35 Journal, Météo et Bourse.

20.45 Série : Seul face au crime. L'Affairs de la plage, de Giorgio Capitani, avac Michelina Presle, Sergio Castellito (demière partie).

22.25 Cinéma : l'Enfence de l'art. se Film français de Francis Girod (1988). 0.15 Journal at Météo.

FR 3 ...

20.45 Cinéma : La Vailée perdue. # # Film américain de James Clavel (1970). 22.45 Journal et Météo. 23.05 Téléfilm :

Chronique d'une fin d'après-midi. De Pierre Romans, avec Nade Strancar, Roland Amstutz. Roland Amsturx.

O.20 Magazine: Alica.
Toulouse: autour d'Armand Gatti;
Bruxelles: le noir at le blanc; Milan: les
voix en plastique d'Ale Guzzetti; Lugano:
Mario, Hanzier; Berlin: Finke at Faltz,
mimes; Bercelone: primera nota; Kosice:
Tomas Plaszky; Belgrade: Dragen Velikic.

1.15 Musique : Carnet de notes.

### CANAL PLUS

20.35 Cinéma : Grendview USA. 
Film américain de Randal Kleiser (1984). 22.05 Flash d'informations.

22.15 Le Journal du cinéma. 22.20 Cinéma : Les Chaussons rouges, Em Firm britannique de Michael Powell et Eme-nic Pressburger (1948).

0.30 Cinéma : Zombie 3. 
Film italian de Lucio Fulca (1988). 1.55 Cinéma : Le Monstre. BB Film britannique de Val Guesi (1955).

20.50 Magazina:

les ebsents ont toujours tort. Présenté par Guillaume Durand. Thème : Faut-il saborder la V- République 23.00 Teléfilm : Le Procès de Klaus Barbie. De Gareth Jones, avec Maurice Denham Mark Kingston.

0.50 Le Club du télé-achat. 1.10 Journal de la nuit.

1.20 Demain se décide eujourd'hui. 1.25 Rediffusions.

M 6

20.35 Cinéme: Jardins de pierre. me Film américain de Francis Ford Coppola (1987).

22.30 Série : L'Heura du crime. Radio crime, de William Frust, avec Divier Pierre, Lisa Houle. 23.20 Megazine : Culture pub. Yves-Merie Coulais; L'image jaune ; Planète pub : Des coups : Le cadeau Bonus.

23.50 Six minutee d'informations. 23.55 Magazine : Dazibao.

0.00 Magazine: Jazz 6. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT

20.45 Court métraga : Diplomate à la tomate. De Sembe Félix Ndiaye. 21.00 Cinéme : La Photo.

Film franco-grec de Nico Paparakis (1986). 22.50 Court métrage : Panique

au montage. D'Olivier Esmein

au montage. U Olivier Estreen, 23.00 Documentairs: J'ai rendez-vous avec vous, Georges Brassens. De Merie-Noëlle Mazière, Claude Prelorenzo et Jean-Antoine Boyer.

### FRANCE-CULTURE

20.30 L'Histoire an direct. 23 octobre 1956 : le soulèvement de Budapest, Dramatique,

L'Hymne, d'après Gyrgy Schwaide. 22.40 La Radio dans les yeux, L'actualité du cinéme.

O.05 Du jour au lendemain.
Avec Michel Peroni (De l'écrit à l'écran).
O.50 Musique : Coda, Le jazz de Cortazar. 6, Le tour du piano par Thelonious Monk.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 7 juillet, lors des Semaines musicales de Berlin): Ouverture en ré majeur BWV 106B, Magnificat en mi bémol majeur BWV 1043, de Bach; Gloria RV 589, de Vivaléli, par le Cheeur de chambre de RIAS et l'Orchestre de chambre Carl Philipp Emanuel Bach, dir. Hartmul Hnchen; sol.: Berbara Schlick, soprano, Marcia Bellamy, mezzo-soprano, Jochen Kowalsky, ello, Markus Schlar, ténor, Friedrich Moslberger, baryton.

23.07 Poussières d'étoiles.

# Mardi 5 novembre

14.30 Feuilleton : Côte Ouest. 15.30 Feuilleton : La Cliniqua de la Forêt-Noire. 16.15 Feuilleton : Riviera. 16.40 Club Dorothée. 17.30 Série: 21 Jump Street. 18.25 Jeu : Una famille en or. 18.50 Feuilleton : Santa Barbara. 19.20 Jeu : La Roue de la fortune.

19.50 Divertissement : La Bébête Show. 20.00 Journal, Tiercé et Météo. 20.40 Sport: Football. Coupe des coupes (2 tour, match retour): AS Monsco-IFK Norrköping (Suède), en direct de Monsco. 21.30 Tapis vert

21.45 Sport : Football (suite).
22.40 Magazine : Ciel, mon mardi!
Présente par Christophe Dachavenne.
0.25 Journal, Métée et Bourse.

A 2

15.15 Variétés : La Chance aux chansons. 16.10 Jeu : Des chiffres et des lettres. 16.35 Magazine : Défendez-vous. 16.50 Magazine : Giga. 18.15 Série : Mac Gyver.

19.05 Jeu : Question de charme. 19.35 Divertissement : La Caméra indiscrète. 20.00 Journal et Météo.

20.45 Mardi soir : Boira et déboires. a m Film américain de Biske Edwards (1987). Avec Kim Basinger, Bruce Willis, John Lar-

22.30 Débat : Le Bon Vin et les Autres. Animé par Daniel Bilelian. 23.40 1.2.3. Théâtre. 23.45 Magazine : Cinéma, cinémae 2. . 0.50 Journal et Météo.

FR 3

14.30 Magazine : Regerde de ferrane. 15.00 Magazine : Musicales (rediff.). 18.00 Magazine : Zapper n'est pas jouer. 17.30 Jef. 18.15 Magazine : Une pêche d'enfer.

18.30 Jeu : Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. 20.00 Un livre, un jour. 20.10 Divertissement : La Classe. 20.40 INC. 20.45 Téléfilm : Les Prouesses

de Clément Dujar. D'Harvá Basié, avec Rogar Jendy, Michèle Glaizer. 22.15 Journal et Météo.

Les Hommes-livres, de Jérôme Prieur : Georges Navel ou le vie évaillée, de Jean-Daniel Pillault. 0.20 Musique : Carnet de notes. **CANAL PLUS** 

22.40 Merdi en France.
Programmes des télévisions régiona

23.35 Magazine : Océaniques.

18.00 Cinéma : Le Strième Doigt. ■ Film franco-ivoinen d'Henri Duparc (1990).
17.35 Documentaire : Les Allumés... 18.00 Canaille peluche. 18.30 Ça cartoon. 18.50 La Top.

19.20 Magazine : Nulle part eilleurs. 20.31 Le Journal du cinéma. 20.35 Cinéma: Police Academy 6... SOS ville en état de choc. 

Film américain de Peter Bonerz (1988).

Flash d'informations. 22.00 Cinéme: 37-2 le matin. mm Film françaie de Jeen-Jacques Beineix (1986-1991). Cinéma : La Fernma caméléon. Film américain, classé X, de John Lesie

(1990). 2.25 Magazine : Rapido. Présenté par Antoine de Caune.

LA 5

15.55 Série : L'enquêteur. 18.50 Youpil L'école est finie. 18.10 Série : Shérif, fais-moi peur. 19.05 Série : Koiak.

20.00 Journal, Météo et Le Temps de Nicolas. 20.40 Journal des courses.

20.40 Journal des courses.

20.50 Cinéme:
Le Filic de Severly Hills 2. 
Film américein da Tony Scott (1987).

22.45 Magazine: Ciné Cinq.
Présenté par Michel Cardozs.

23.00 Téléfilm: Saveurs de femmes.
Da Roy Garret, svec Valentine Demy, Deboral Cali.

0.40 Le Circh du vélépaches. 0.40 Le Club du télá-achat.

2.10 Rediffusione. M 6

1.00 Journal de la nuit.

16.00 Magazine : Accusé de réception. 16.50 Série : L'Homme de fer. 17.40 Jeu: Zygomusic.

18.05 Série : Mission impossible.

1.10 Demain se décide eujourd'hui.

19.00 Série : La Petite Maison dans la prairie.

19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Cosby Show.

20.35 Téléfikm : Lassie, la grande aventure.
De William Beaudine, avec Jon Provost,
Hugh Reilhy.

22.15 Oocumentaire : La Glaive at la

Balance. Les médecines interdites.

23.15 Magazine : La & Dimension.
De Lionol Rotcage et Pascale Bastide.
23.35 Six minutes d'informations.

23.40 Magazine : Dazibao. 23.45 Téléfilm : Echec aux hors-la-loi. De Jerry Jameson, avec Bill Bixby, Bo Hop-

2.00 Rediffusions. LA SEPT

16.30 Documentaire : Une leçon particu-lière de musique avec Gérard Poulet. D'Olivier Bernager, François Menceaux et Cetherine Zins.

17.20 Documentaire : J'étais moi aussi à la bataille d'Iaonzo. De Gyula et Jenos Gulvas. 19.00 Documentairs : Chroniqua de l'infec-

tion. De Gérard Kouchner et Georges Poi-tou Weber, 1. Les Microbes. 20.00 Documentaire : Cinémemo. Hongrie privée. 3. Soit... soit, de Peter Forgacs: 20.40 Sèrie : Portraits d'Alain Cavalier.

21.00 Danee : Casse-Noisette. Ballet de Roland Petit. 22.35 Documentairs : Nathalie Sarraute. De Claude Régy.

FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel médecine.

21.30 L'Art dans la ville (rediff.).

22.40 Les Nuits magnétiques. Paroles d'expais (1). 0.05 Du jour au lendemain. Avec Claudio Magne (le Mythe et l'Empire).

0.50 Musique : Coda. Le jezz de Cortazar.

FRANCE-MUSIQUE 20.30 Concert (donné le 28 octobre à la Philharmonte de Berlin): Métamorphosee pour vingt-trois instruments, de R. Strauss; Symphonie d'instruments à vent à la mémoire de Debussy, de Stravinsky; Symphonie n° 31 en re majeur K 287, de Mozart, par l'Orchestre philharmonique de Berlin, dir. James Levine.

23.07 Poussières d'étoiles.



# Le chef de l'opposition malgache estime qu'« il n'y a pas encore de vrai accord » sur l'instauration d'un Etat transitoire

M. Albert Zafy, le premier malgache, a dénonce, dimaoche 3 novembre à Paris, l'accord signé en son absence à Tananarive entre les différentes forces politiques. « Il n'y a pas encore de vroi accord», a-t-il affirmé à propos de la convention sigoée jeudi, qui prevoit l'instauration d'un Etat provisoire, dirigé notamment par opposition, et le maintice du président Didier Ratsiraka à la tête des forces armées et de la diplomatie (le Mande daté 3-4 novem-

M. Zafy a confirmé qu'il était coovenu d'un accord préliminaire avee le premier ministre Guy Razamasy avant son départ pour l'Europe, mais que le contenu de cet accord svait été modifié en son absence, le maintien du president Ratsiraka au pouvoir n'étant

### Une élection cantonale partielle

PYRÉNÉES-ORIENTALES : canton de Prats-de-Mollo-la-Preste

Inser., 2 469; vot., 1 767; abst Inscr., 2 469: vot., 1 767; abst., 28,49 %; suffr. expr., 1 718, MM. Aubin Roca, div. d., 806 voix (46,91 %1; Pierre Raynaud, PS, maire de Saint-Laurent-de-Cerdans, 596 (34,69 %); Jacques Majester, PC, 191 (11,11 %); Jaume Pol, Unitat Catalana, 51 (2,96 %); Gilles Borrat, Verts, 41 (2,38 %); Jacques Mulet, FN, 33 (1,92 %). Il y o ballottage,

chef-lieu et Coustouges. A rrats-ue-vou-io-la-Preste, où il a été percepteur, M. Roct a été éte au conseil municipul au sein duquel il derralt être désigné comme maire pour succèder à Joseph Aibert. A Pracs-de-Mo

Ea 1985, Joseph Albert avait été rééta conseiller général, au second tour, avec t 215 voix (53,81 %) coutre t 077 (46,98 %) à M. André Bordaneil, UDF-CDS, sur 2 777 inscrits, 2 366 votants (soit 14,80 % d'abstention) et 2 292 suffrages exprimés. Les résultats du prentier tour avoient été les suivauts : luscr., 2 778; vot., 2 260; abst., 18,64 %; auffir. expr., 2 189; M. Bordaneil, 816 voix (37,27 %); Joseph Albert, 719 (32,84 %); Reyanod, PS, 402 (18,36 %); Majester, PC, 194 (8,86 %); Mª Boillat, FN, 58 (2,64 %). Par rapport à ce précédent scrain, PS et PC progressent : 4 16,33 points de pourceutage pour le premier, et + 2,25 points pour le second. En revanche, le FN perd 0,72 point.] Ea 1985, Joseph Albert avait été réélu

pas prévu à l'origine. A Tananarive, «on attend mon retour pour décider de ce que l'on va foire», e précisé le chef du «gouvernementbis », en ajoutant que « pour l'ins-tont, rien n'est décidé ».

Pour le dirigeant de l'opposition, le maintien du président Ratsiraka dans ses fooctions de chef supreme des armées est irreceva-ble, « C'est un titre qu'on ne pourrait pas accepter, meme si ce n'étoit qu'un titre parce qu'il l'uti-liserait certainement o des fins qui lui seroient utiles à lui.

Reçu au Quai d'Orsay par M. Roland Dumas, M. Zafy s'est réjoui d'avoir pu transmettre au gouvernement français - pour la première fois - « un message sans intermédiaire des Farces vives » (la coalition d'opposition). Selon lui, le mioistre français des affaires étrangères est « disposé à aider (les Forces vives) dans la mesure de ses possibilités ». La Frence caidero o ce que les consultations qui auront lieu se tlement de la manière lo plus démocratique possible, le cos echéont por l'envoi d'observoteurs », a indiqué M. Dumas à la délégation de l'opposition, selou l'un des porte-pa-role du Quai d'Orsay.

### M. Quilès annonce une rallonge de 1,2 milliard de francs pour les routes

M. Paul Quilès, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, a cours de la discussion du hudget des routes par l'Assemblée natio-nale que « 1.2 milliard de francs d'outorisations de programme sup-plementaires serait affecté au budget des routes dons une loi de finances rectificatives 1991 s.

Cette décision, qui porte à près de 5,8 milliards de francs les investissements routiers de l'Etat, a été fecilitée par les protestations des professionnels do traosport routier, mais aussi des travaux tion d'un quert du budgel des routes en 1992. Ces critiques evaient trouvé un écho auprès des députés de la majorité comme de

### Deux morts et dix blessés en Irlande du Nord

# L'IRA revendique l'attentat contre un hôpital de Belfast le nombre des victimes en Irlande

du Nord à soixante-treize depuis le

début de l'année, est le septième

depois septembre. Il marque un net

de l'IRA. Une telle évolution n'est

pas surprenante, après l'échec des

pourpariers intercommunantaires de juillet dernier qui, pour la pre-mière fois depuis dix-sept ans, réu-

nissaient les unionistes (protestants) et les oationalistes (catboliques),

de 2 h 10 min et une voiture Mer-

cedes. De son côté, Liz McColgan a reçu un véhicule identique, un

prix de 20 000 dollars et nne

récompense de 25 000 dollars pour

Plus de vingt-six mille coureurs

avaient pris le départ, dont quel-

que six mille Français parmi les-quels Bernard Kouchner, le secré-

taire d'Etat à l'action humanitaire

qui devait intervenir le lendemain à l'ONU.

D Sept purachutistes de Toulouse-Françazal inculpés pour des sévices

sexoels à deux appalés. - Sept

parachutistes de la BOMAP (base opérationnelle mobile aéroportée)

de Toulouse-Fraocazal ont été

ioculpés et einq d'entre eox

écroués, samedi 2 novembre, pour avoir fait subir des sévices sexuels

à deux appelés de la caserne. Deux des militaires, tous des appelés dont les identités n'ont pas été

révélées, out été inculpés de viol et coups et blessures, les eutres de complicité.

SERGE MARTI

le temps accompli.

mais exclusient PTRA

ment des activités terroristes

de notre correspondant

Pour la première fois depuis le début du conflit d'Irlande du Nord, il y e vingt-deux ans, un hôpital essentiellement civil e été choisi pour cible par l'Armée républicaine irlandaise (IRA). L'attenust qui a su lieu, samedi 2 novembre, cootre l'hôpital de Musgrave Park, dans le sud de Belfast, e coûté la vie à deux soldats britanniques. Dix personnes, dont plusieurs civils et une fillette de cinq ans, ont été blessées. La bombe - une forte charge de Semiex - e explosé dans l'aile militaire de l'étabissement. Elle a provoqué d'importants dégâts, dévastant une salle de télévision, où se trouvaient les victhevision, of se trouvaient les vio-times. Après evoir affirmé, d'abord, que l'opération était dirigée costre un «mess des officiers», selco les termes d'un communiqué, l'IRA a souligné que son objectif était la «base opérationnelle de l'armée bri-tannique adjacente à l'hôpitol». M. Richard Needbarn, sous-secré-taire d'Etat britannique pour l'Ir-

de notre correspondant

Battant de plus de trois minutes

le Kenyan Douglas Wakitu

le temps établi l'année précédente

le Mexicain Salvador Garcia, agé

de trente et un ens, a remporté le

3 novembre en 2 b 9 mio 28 s la

vinet-deuxième édition du Mara-

thon de New-York, après s'être

échappé à mi-course. Il a précédé

son compatriote Andres Espinoza

(2 h 11 min) et le Kenyan Ibrahim

Pour la première fois dans l'his-

toire de cette compétition, uo

Français, Jean-Baptiste Protais, e

terminé parmi les dix premiers, à

la buitième place (2 b 14 min 54

s). Le première femme e été

l'Ecossaise Liz McGolgan, vingt-sept ans, (2 b 27 mio 23 s). Elle e

devancé la Soviétique Olga Mar-

kova (2 b 28 min 18 s) et l'Austrelienne Lise Ondieki (2 b

28 min 53 s). Sergent dans l'armée mexicaine, Salvador Garcia a reçu

un prix de 25 000 dollars, majoré

d'une récompense de 35 000 dol-

lars pour evoir terminé en dessous

Hussein (2 b 11 min 7 s).

B AFRIQUE DU SUD : an moins trente personnes tuées à la veille d'use grève générale. - Trente personnes au moins ont été tuées en Afrique du Sud o la veille d'une greve générale de deux jours à laquelle appelaient, lundi 4 novembre, des mouvements anti-apartheid. Des affrontements entre grévistes et non-grévistes ont fait onze morts et trente-deux bles-sés parmi les ouvriers d'une mine d'or anglo-américaine de la protaire d'Etat britannique pour l'Ir-lande du Nord, a précisé, de son côté, que la bombe avait été placée vinec d'Orange, ont indiqué les propriétaires de l'entreprise, Le police à fait état d'an moins dixdans un couloir reliant les parties civile et militaire du bâtiment. Il a qualifié les auteurs de cette action de «bêtes fascistes» et fait état d'un «manquement aux règles de sécuheurts surveous dans des cités ooines. Un dirigeant du Congrès national africain (ANC), M. Tokyo rité», explication contestée par le commandement des forces armées Sexwele, et un policier ont été commandement des forces armées | blessés dans le ghetto de Soweto. - britanniques. Cet attentat, qui porte (AFP.)

Le vingt-deuxième marathon de New-York

Deux Mexicains à Manhattan

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

# Sales petites bêtes

OMMENT réegir quand votre gamen renverse son assiette de purée au ketchup sur la moquette haute laine à 800 balles le mêtre carré? Faut-il privilégier le lengage bébé du style : Il e un gros bobo, mon Ludu, vite bisou, voilà, e pu bobo, Lulu I Doit-on préférer un énergique : Fais pas chier, merde l au classique: Sois mignon, ve jouar? Comment répondre à ses pourquoi : Pourquoi si je tape GO TO REPUR 2 x 22 QUARK CODE MEMO, sur l'écran, il y a marqué RETURN TO BX 16 F? Comment ils font caca les poissons, dis pape? Ou encore : Pourquof le monsteur, il est noir?

Vous le saurez en consultant le guide de survie à l'usege des parents de Jean-Pierre Antilogus et Jean-Louis Festiens. Je suis tombée dessus chez des emis pendant le week end, C'est désopilant. Surtout quand ces deux lascars ejoutent leurs consells à ceux das psychopédagogues en vogue. Exemple tiré du Dr Spock : Si le mère e emmené l'enfant à l'école et qu'il a refusé de le laisser partir, il est préférable que ce soit le père qui l'y accompagne le lendemein. en profitera pour ramener la mère. Ou encore : Si un enfant de trois ans dit qu'il y a une girafe dans sa chambre, il ne ment pas: Opinion des auteurs : Il boit.

Soyons lucide, l'enfant, o'est crade, bruyant, entêté capricioux, violent, agité, caboon, bête et suprémement casse-pieds. Pas le votre? Oui, bon, O.K., mais les eutres, tous les autres, ators là, permettez, ça se cogne, ça se tabasse, ca pleurniche, ça casse, ça braille, ca refuse d'aller su lit, ca se relève la nuit, ca se noumit de frites au Nuteia.. L'horreur, quoi l'Et ca ne dete pas d'hier Cein, errête d'embêter ton frère!

Seulement voilà, c'est pas des choses à dire. On subit et on écrase. Et on halete et on allaite et on câline et on torche et on nettoie et on supplie at on menace et on cède et on s'inquiète et on culpabilise, nous, les namas. Sorti de W. C : Fields et de sa célèbre boutade sur les honnêtes gens qui détestent les chiens et les enfants, jusqu'à l'arrivée des nouveaux pères, personne n'avait eu le courage de les ettaquer, bille en tête, dans un grand éclat de rire, ces sales petites bêtes. Merci, les mecs l

Les prix littéraires

# **GONCOURT**: Pierre Combescot pour «les Filles du Calvaire» (Grasset)

du Calvaire (Grasset) au premier tour de scrutin par six voix contre deux à Dan Franck (la Séparation, Seuil) et deux à Jean-Marie Laclavetine (En douceur, Gallimard).

Donné favori depuis le printemps, «le» Combescot e été recu comme tel à l'automne. Son gros roman, les Filles du Catraire, a reçu le prix Goncourt qui couronne ainsi une œuvre longuement murie, ambitieuse, déjà sainée en 1986 par le prix Médicis pour les Funéroilles de lo sardine. On a déjà dit (le Monde do 20 septem bre) les qualités truculentes du style de Pierre Combescot qui tisse-une intrigue de mœurs plus ou moins régulières evec une volubilité de rossignol tropical : des

Le prix Goncourt 1991 a été digressions, des jeux de mots, des attribué, lundi 4 novembre, à préciosités mèlées à l'argot de la rue, des dialogues verts, traceut un saisissant portrait de Paris dans le périmètre proche du Cirque d'Hi-ver, entre la rue Amelot et le boulevard qui donne son nom à l'ou21% :57

THE THE ST. C. . .

2500 0 0 0

200 a . . .

2 50 . . .

Programme and

SAL .

The same

On y vénère autent qu'on la . craint une M- Mand, terrible bis-trotière, tenancière de claque, passagère trouble des années d'occupation, qui regne par la ruse sur un petit monde de paumés et de voyoos, prostitués de tont poil. Par sa verve qui l'apparente eux romanciers sud-américains de la récente période beroque, Pierre Combescot a su renouer avec la tradition du roman populaire, qui s'était perdue. La voici retrouvée. Combescot est, par ailleurs, chro-niquent de bellets au Canard enchaîne et auteur d'un ouvrage sur Louis II de Bavière.

# • RENAUDOT: Dan Franck pour «La Séparation» (Seuil)

Dan Franck pour la Séparation (Seuit), au troisième tour de scrutin, par cinq voix contre quatre à Jean-Marie Laclavetine (En douceur, Gallimard).

Pour le grand public, le nom de Dan Franck était jusqu'à présent associé à celui de Jean Veutrin, evec qui il a écrit les deux pre-miers volumes des aventures du photographe-détective Boro, la Dame de Berlin et le Temps des cerises (Feyerd). Pour ceux qui cerises (Feyerd). Pour ceux qui suivent de près la vie littéraire, Den Franck éteit, depuis 1980, depuis les Calendes grecques (Calmago-Lévy), prix du Premier Roman, un de ces écrivains aux talents multiples, romancier — Apoline (Stock), lo Dome du soir (Mercure de France), les Adleux et le Cimetière des fous (Flammarion), — essayiste — le Petit Livre de l'orchestre et de ses instruments (Mezarioe), — « réécriveur » de (Mezarioe), - « réécriveur » de célébrités en mal de style, scéna-riste; dont on se demandait sim-

Le prix Renaudot 1991 a été plement à quel moment il franchiattribué, mardi 4 novembre, à rait la frontière invisible qui sépare l'admiration des coneais-seurs de celle de la masse des lecteurs.

Cette frontière, Dan Franck la traverse au moment pent-être où il s'y attendait le moins. Avec un roman, la Séparation, qui s'inscrit dans la lignée de ses livres précédents mais qui, en même temps, en différe sensiblement. On retrouve, certes, dans cette chroni-que d'un couple qui se fissure, la manière que possède Franck d'in-troduire l'histoire de notre temps daos la plus secrète et la plus deuse intimité des êtres, la façon d'exprimer les incertitudes et les angoisses, les désillusions et les besoins d'anthenticité qu'épronvent des individus qui se cherchent dans une époque balançant entre l'avenglement et le cynisme.

même coup, l'écriture, les descrip-tions presque neutres des mécaoismes de désagrégation d'un couple acquièrent une rare puissance

PIERRE LEPAPE

D Palmarès du XIII. Festival du cinéma méditerranéen. - L'Antigone d'or, grand prix du Festival du cioéma méditerrannéen, qui s'est terminé le 2 novembre, a été attribute au cinteste géorgien Dato Dja-oelidze poor son film ooirique, Magmourebi. Une mention spéciale du jury a été décerate au Turc Fehmi Yasar pour Caur de verte.

# SOMMAIRE

# DÉBATS

Un entretien avec M. Marc Augé «L'illusion idéologique est aujourd'hui du côté de ceux qui disent : roilà, tout est accompli ......

# ÉTRANGER

Proche-Orient : les pramières négociations bilatérales à Madrid ; les réactions en Israel at au Liban la peaaé «terrorista» da M. Shamir ; la toumée da M. Dumas en Egypte et en Arabie saoudite .. 3-4 Nouvelle offensive de l'armée fédérala yougoslave an Slavonie. 6 M. Jamas Baker aa rendra an Chine à la mi-novembre...... 4 

# POLITIQUE

Au cours d'un colloqua du Front national, M. Mégret dénonce « le principe de la disparition des races humainaa par métisaage généra-

M. Poniatowski : la risqua socia-liste at communiata aat dix foia plua grend qua calui du Front Sous la IV. République, la brèva expérience du Front républicain ..... 9

# SOCIÉTÉ

La réforma du système da transfu-L'Assemblée générala des protes-Rugby : la victoire de l'Australie Tennis : le triomphe da Guy Forget

«Marie Tudor» de Victor Hugo mis en scène par Daniel Mesguich... 13

Le décès de Mort Schuman ...... 13 a Close up » et « Devoirs du soir » de l'Iranian Abbas Kiarostami... 14 L'axposition Garouste à la galerie Durand-Dessert ..... 14

# ÉCONOMIE

Ruptura des négociations Renault-Cléon... Chroniqua d'un posta-frontière où 

Las banquiars suisaaa sont Privatisation da la dauxième entreprise publique brésilienne....... 18

# CHAMPS ECONOMIQUES

national • La mosaïque orientala L'Europe centrala face à la récession • La chronique de Paul de paradigme » .....

# Services

| Annonces classées 24 à 25 |
|---------------------------|
| Camat 28                  |
| Loto, Loto sportif 28     |
| Marchés financiars 26     |
| Météorologie 29           |
| Mots croisés 28           |
| Radio-télévision 29       |
| Spectacles 15             |
| La télématique du Monde : |

3615 LEMONDE 3615 LM

Le ouméro da « Monde » daté 3-4 navembre 1991 e été tiré à 485 736 exemplaires

# On gagne **Droit**

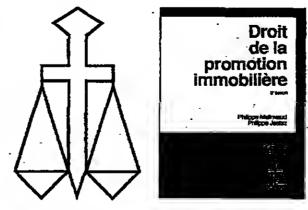

DALLOZ - LES INDISPENSABLES

Chapo